

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

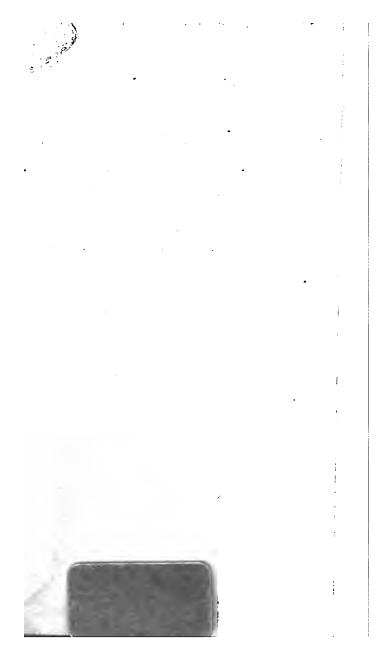



·

. ...

}



## BIBLIOTHEQUE

o u

CHOIX DES MEILLEURS
ROMANS ANGLOIS.

TOME SEPTIEME.

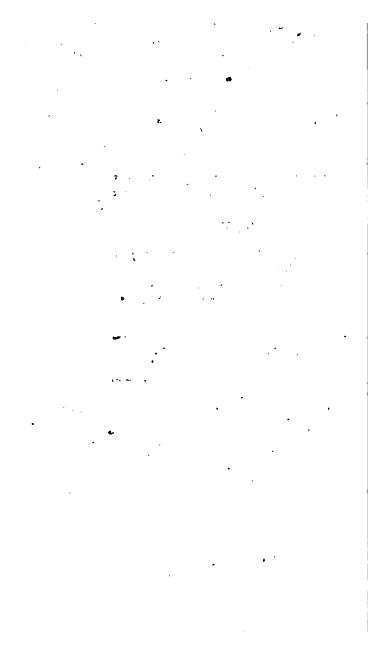

# ŒUVRES

D E

## M. FIELDING.

TOME VII.

## TOM JONES

D W

L'ENFANT TROUVE.

TOME PREMIER.



A GENEVE,

Chez Nouffer De Rodon & Compagnie,
Imprimeurs-Libraires.

7 8 24

# Figure 18 Company

70092A

## EXTRAIT

D E

#### PÉPITRE DÉDICATOIRE

DE L'AUTEUR ANGLOIS (\*).

 $\dots$   $\mathbf{L}$  e nom feul d'un patron tel que vous, justifiera toutes mes vues aux yeux de mes lecteurs : chacun l'eux, je l'espere du moins, en ouvrant ce livre, sera convaincu par avance que la vertu & la religion y ont par-tout scrupuleusement respectées, & qu'il n'y verra rien de conraire aux plus féveres loix de la détence, ni qui puisse offenser Pimagination la plus délicate. Je déclare nême n'avoir eu d'autre dessein; lans tout le cours de cet ouvrage, que celui de travailler sincérement à

a iij

<sup>(\*</sup> A M. George Lyttleton Esq. l'un des lords commissaires de la tresorerie.

rendre l'innocence & la bonté également aimables. Un but si légitime étoit digne de vous plaire : vous avez cru que je l'avois atteint; & pour dire le vrai, on peut raisonnablement espérer de l'atteindre dans les ouvrages de ce genre : car un exemple est une espece de tableau, où la vertu devient, pour ainsi dire, un objet palpable, & frappe nos fens de cette idée délicieuse, dont Platon affirme n'avoir jamais été véritablement faisi que lorsqu'il l'a vue dépouillée des frivoles ornemens de l'art.

D'ailleurs, en dévoilant tous les attraits de la vertu capables d'exciter l'admiration des hommes, j'ai essayé de les attirer à son culte par des motifs d'autant plus pressans, que i'espérois les convaincre que leur propre intérêt les invitoit à le foumettre à son empire. C'est dans cette vue que j'ai tâché de démontrer que les succès & les acquisitions du vice

ne peuvent compenser la perte de cette consolante tranquillité de l'ame, compagne inféparable de l'innocence vertueuse; ni jamais balancer les inquiétudes & les horreurs secrettes que les crimes les mieux cachés font à chaque instant germer dans le sein des plus fortunés coupables : fuccès momentanés, acquisitions généralement moins précieuses qu'on ne pense, & d'autant moins dignes des voies. basses & infâmes qu'on emploie pour y parvenir, qu'elles font toujours incertaines, & par conféquent toujours environnées par les dangers & par la crainte. J'ai enfin osé tenter de graver fortement dans les cœurs, que l'innocence & la vertu peuvent difficilement être avilies. si ce n'est par l'imprudence; & qu'elle seule peut les faire tomber dans les piéges que leur tendent perpétuellement & la ruse & l'envie.

Tel est, Monsieur, le point de

#### [ viij ]

morale que j'ai travaillé ici avec d'autant plus de foin, qu'il me paroît renfermer tous les autres; & qu'une fois bien entendu, il peut m'assurer du feul succès que je desire, puisque je crois sincérement qu'il est plus aisé de rendre l'honnête homme fage, que de rendre le méchant honnête homme.

C'est cet espoir seul qui m'a fait employer dans cette histoire tout l'esprit & l'enjouement dont je suis capable, pour tâcher de corriger les hommes, en les faisant rire de leurs propres désauts; & c'est au jugement de mes lecteurs que je soumets ma réussite, en leur demandant très-humblement deux graces: l'une, de ne pas attendre de ma plume un ouvrage parsait; l'autre, de vouloir bien excuser certains endroits soibles, en faveur de ceux qui auront pu leur plaire davantage.

TRADUCTION D'UNE LETTRE écrite à M. Fielding, auteur de cet ouvrage, en 1751.

 ${f J}$ e ne vous ai jamais vu, Monsieur, mais je vous aime : je ne vous connois point, mais je vous admire. Quels titres plus propres à se concilier la bienveillance de l'auteur de Joseph Andrews, & de l'Enfant trouvé? Cette derniere production. de votre plume m'a féduit au point qu'il ne m'a pas été possible de résister à la tentation de la traduire dans ma langue naturelle. Je ne me trouvois satisfait qu'à demi, si je ne partageois pas avec mes compatriotes le plaisir que je tenois de vous, & s'ils n'applaudissoient point avec moi à la gloire du digne auteur d'une histoire aussi: agréable & aussi utile à l'humanité que l'est celle de Tom Jones. J'espere vous l'envoyer bientôt assez passablement imprimée en quatre volumes,

& enrichie d'estampes d'après les desfeins de M. Gravelot.

Que je serai content, si le respectable pere de l'amante de Jones daigne ne pas méconnoître une sille chérie, sous un habillement françois! Ne craignez point, Monsieur; elle est toujours la même: c'est toujours cette même Sophie, digne objet de votre complaisance & de notre tendresse.

Mais vos plus aimables Angloises, dont l'intention n'est pas de traverser la France comme des météores, celles en un mot qui ont dessein d'habiter quelque tems parmi nous, ne prennent-elles pas l'ajustement françois? ne joignent-elles pas à leurs charmes naturels toutes les graces & tous les ornemens à la mode, d'une nation à qui chacune d'elles (quoiqu'elles en disent) est secrétement flattée de plaire par toute forte d'endroits? D'après cette réslexion; si M. Fielding, ai-je dit, avoit écrit pour les François, il auroit probablement supprimé un grand

nombre de passages très-excellens en eux-mêmes, mais qui leur paroîtroient déplacés. Une fois échaussés par l'intérêt résultant d'une intrigue pathétique & adroitement tissue, ils supportent impatiemment toute espece de digressions, de dissertations, ou de traités de morale, & regardent ces ornemens, quelque beaux qu'ils soient, comme autant d'obstacles au plaisir dont ils sont empressés de jouir. J'ai donc fait ce que l'auteur eut probablement sait lui-même.

Telle est, Monsieur, toute mon apologie, pour avoir osé, non pas changer, mais accommoder quelques parties de votre ouvrage au goût d'un peuple aux yeux duquel un choix des pieces dramatiques angloises, & la tragédie de Venise sauvée ajustée à notre théatre, ont eu le bonheur de plaire.

La crainte qui me reste, si vous daignez m'excuser, naît du peu de tems que j'ai pu employer à un pareil

ouvrage (\*). Il m'étoit absolument inconnu avant le 13 Juin dernier; & le bruit se répandoit déjà que les libraires de Hollande, toujours attentifs à leurs intérêts, en daisoient faire une traduction précipitée. L'ouvrage de M. Fielding m'avoit rendu trop ami de l'auteur : cette nouvelle m'allarma. Je pris la plume, aveo une ferme résolution de ne la quitter qu'après avoir mis mon entreprise à fin. Je souhaite, bien plus que je ne l'espere, de voir mes efforts dignes de votre approbation. Je n'en serai pourtant pas moins, avec les sentimens d'estime & de respect les plus since-LA PLACIE. res, &c.

P. S. Pardonnez, de grace, au style d'un François, qui, depuis l'âge de 16 ans, n'écrivit que très-rarement dans votre langue. Ce n'est point sa plume, c'est son cœur qui vous parle.

<sup>(\*)</sup> Il a été fait & imprimé en quatre mois.



## ESSAI

## SUR LA VIE ET LE GÉNIE DE M. FIELDING.

La curiosité que le public témoigne ordinairement sur la vie, le caractère & le génie des Auteurs célebres, a engagé le traducteur, ou plutôt l'imitateur de celui de Tom Jones, à rapporter ce qu'il en a recueilli, tant par les autres (\*) que par lui-même.

Henri Fielding naquit à Sharpam-Parck, dans le comté de Sommerset, le 22 Avril 1707. Son pere, Edmond Fielding, après avoir servi long-tems sous les ordres du duc de Marlhorough, parvint au rang de Lieutenant-

<sup>(\*)</sup> M. Arthur Murphy, dans sa differtation qui est en tête des œuvres de M. Fielding, édition de 1762, en huit volumes in-89, m'a été d'un trèsgrand secours.

général vers la fin du regne de George I, ou au commencement de celui de George II. Il étoit petit-fils d'un comte de Denbigh, & très-proche parent de milord Duc de Kingston, ainsi que de plusieurs autres Seigneurs également respectables. Sa mere étoit fille de J. Gold, aïeul de Sir Henry Gold, actuellement vivant; & l'un des Barons de l'Echiquier. De leur mariage, indépendamment de notre auteur, il naquit cinq autres enfans; favoir, quatre filles, Catherine, Urfule, Sara, Béatrix, & un fils, Edmond Fielding, qui servit dans la marine. Sara Fielding est avantageusement connue dans le monde littéraire par différens ouvrages de génie, fur-tout par David simple, & par le recueil de lettres qu'elle à donné depuis.

Le Lieutenant - général Fielding, après avoir perdu sa semme, eut d'un second mariage six garçons, George, Jacques, Charles, Jean, Guillaume & Bazile, qui presque tous moururent en bas age, excepté Jean, maintenant juge de paix des comtés de Midlesex, Surrey, Essex, Westmunster, &c. & que le Roi, en considération de ses services, vient d'élever à la dignité de Chevalier Baronet.

Henri Fielding fut d'abord élevé chez son pere, où il eut pour précepteur un ministre nommé Olivier, & dont notre auteur, par un sentiment de reconnoissance, a depuis si vivement fi agréablement peint le caractere, sous le nom du ministre Trulliber, dans son roman de Joseph Andrews. Il su ensuite envoyé au college d'Eton, où il se distingua dans ses classes, & vécut dans la plus grande intimité avec tout ce qui s'y trouvoit alors de plus illustre, notamment avec le lord Lyttleton, M. Fox, M. Pitt, Sir Charles Hanbury Williams, Winnington, &c.

Henri Fielding, en sortant de ce fameux college, sut envoyé, par ses parens, à l'université de Leyde, où il continua, pendant les deux années qu'il y passa, à marquer son extrême amour pour les sciences, & sur-tout pour le droit civil. Mais sa pension ayant tout-à-coup cessé d'être payée, il se vit sorcé, à l'âge d'environ vingt ans, de revenir à Londres.

On voit avec d'autant plus de regrets un si beau cours d'éducation interrompu, qu'on ne fauroit douter qu'avec tant de talent & de qualités naturelles, non-seulement il n'eût pu qu'acquérir encore davantage; mais que ses principes moraux, plus réséchis & plus fortement imprimés dans son cœur, l'eussent rendu moins accessible, dans la suite, aux attraits du plaisir & de la dissipation, auxquels il n'a que trop cédé dans le cours de sa vie.

Il en savoit cependant beaucoup plus que l'on n'en sait ordinairement à cet age; & son amour pour la littérature étoit si bien né avec lui, que, malgré les écarts de la vie la moins réglée, rien ne put altérer le gout qu'il avoit pris des ses jeunes années pour la lecture.

On voit, dans la préface de l'une de ses pieces de théatre, que, dès le college même, il s'étoit senti du penchant pour le dramatique, au point que sa comédie de Don Quichotte en Angleterre y avoit fait partie de ses amusemens littéraires. Cette piece; qu'il a revue & donnée depuis 'au théatre, annonce en effet une veine aussi facile & aussi gaie que vrainzent satyrique, & auroit eu un bien plus grand succès, si la précipitation ordinaire de l'auteur, lorsqu'il : croyoit avoir fait une piece, lui eut permis de la revoir & de la corriger un peu plus à loisir. Mais M. Fielding sut presque toujours dans le cas de ce poète si agréablement dépeint pat Juvenal: avec un grand génie, il est risqué de, jeuner trop long-teme, sil ne se fût hâté de vendre ses productions à quelque acteur en possession de plaire au public. a iij

Esurit, intaliam Paridi niss vendit Agaven.

c'est encore au même motif qu'on peut attribuer la multiplicité de ses pieces de théatre, & l'extrême rapidité avec laquelle elles se succéderent : car, quoique M. Congrève se suit contenté de produire, en sa vie entiere, quatre comédies & une tragédie, on a vu notre auteur, toujours pressé par les besoins, donner en peu d'années huit pieces du grand genre, & au moins quinze autres, sous le titre de fances ou d'opéra comiques.

On a toujours paru surpris qu'un auteun dont l'imagination étoit aussi vraie que singuliere, eût si médiocrement réussi au théatre, c'est-à-dire, n'eût pas au moins, par ce qu'on appelle une honne comédie, fait entre-voir l'auteur, ou plutôt le pere surur de Joseph Andrews, de Tom Jones, & d'Amélie. Mais cela semble assez naturellement & assez clairement expli-

qué par nos remarques précédentes.

Fielding, à son retour de Leyde en Angleterre, avec un tempérament très-formé, & fans tuteur qui le genat, se livra aveuglément à tout ce qu'une ville telle que Londres put lui présenter de plaisirs. De la tous les travers, tous les déréglement & toutes les infirmités qui ont si cruellement influé sur le reste de sa vie.

Le brillant de son esprit, l'originalité de son caractere, ison gont pour la société des gens aimables, ne pouvoient manquer de le rendre cher aux bons auteurs, aux amateurs des arts & des talens, & sur tout aux gens du bel air, de quelque rang qu'ils suffent. Sill'recherchoit soigneusement les uns, s'il les cultivoit, & prositoit de leur commerce; les autres, en abusant de sa facilité, le détournoient de ses travaux, le dissipoient, occupoient tout son tems. & par les plaisirs dont ils lui inspiroient de plus en ( viij )
plus le gout, dérangeoient sa fortune, déjà très peu brillante d'ellemême. Aussi son pere, homme de plaisir comme lui, après lui avoir assigné deux cent livres sterling de pension, disoit souvent men plaisan, tant, que les lui paveroit qui voudroit.

La vérité du fait était que le général. Fielding , avec les meilleures intentions du monde en saveur de fon fils, ne se trouya bientôt plus en état de supporter gette nouvelle

charge.

Veuf de la mere de sours auteur, il n'ayoit point tardé à contracter un second mariage; l'augmentation de sa famille ne lui permettoit plus de pourvoir auffi convensblement qu'il l'eut desiré aux besoins de son fils ainé; & gelui-ci le fentoit si bien, que, dans les plus grands embarras où son désant d'arrangement le plongea bientot, on ne le vit jamais ni s'en plaindre, ni s'écarter de la piété

filiale. Il faut cependant avouer que les difficultés, qui jamais ne purent l'abattre, agirent par dégrés sur son humeur, au point de rendre fouvent fon commerce un peu moins doux, mais ne détruisirent pourtant jamais · le fond de fon caractère, dont la gaieté la plus vive & la plus naturelle étoit la base. La finesse de discernement dont il étoit doué, lui faifoit démêler & saisir, à travers les replis les plus cachés du cœut humain, l'amour-propre, la fausseté, la vanité, l'avarice, l'amitié intéreffée, l'îngratitude, & l'inertie de l'ame; mais par-tout où il les renconfroit, son indignation s'élevoit à l'instant, & le forçoit, pour ainsi dire, à les com-Battre avec les traits de la plaisanterie la plus amere. Ces impressions, cependant, quoique souvent prosondes & défagréables pour lui, n'étoient jamais durables dans fon coeur : fon imagination; promte à failir tous les ob-

iets qui pouvoient l'égayer, même dans ses plus grands chagrins, lui présentoit toujours dans le lointain le plus consolant avenir; & l'auteur affligé la laissoit faire. Il se flattoit, pour réaliser ces especes de rêves, que son génie & le livre du monde lui fourniroient les plus abondantes ressources; &, en partant de cette idée (la plus creuse qui fût jamais!) Fielding, à peine au-dessus de vingt ans (ainfi que lui-même l'a dit), invoqua les neuf sœurs, & s'élança, les yeux fermés, dans la carriere du \*béatre. Nous avons dit quels furent ses succès: il en eut, ainsi que des châtes. Son Love in several masques fut applaudi, eut plusieurs représentations. & se revoit encore avec plaisir. Sa comédie du Temple beau, quoique d'abord moins accueillie que par la suite, n'ôta rien à sa réputation; & celle intitulée, Rape upon rape, ou the coffée-house politician, est un tableau d'après nature, digne du pinceau des plus grands maîtres.

Ce seroit excéder les bornes que nous nous sommes proposées, de passer en revue, ou d'analyser les différens ouvrages dramatiques de M. Fielding; & en partunt de l'aveu qu'il' a très-souvent fait lui-même, nonfeulement de n'avoir point atteint le degré de supériorité qu'on desire dans cette branche de littérature, mais de s'y être trouvé fort au-dessous de ses autres productions, nous nous contenterons d'observer, que, depuis l'année 1727 jusqu'à la fin de 1736, c'est-à-dire, avant qu'il eut atteint trente ans, il a donné, tant en comédies: qu'en farces, environ dix-huit pieces de théatre, qui toutes sont imprimées dans l'édition complette de ses œuyres.

Il écrivoit encore pour le théatre, lorsqu'il épousa miss Craddock, beauté célebre dans le comté de Salisbury; & il hérita, yers ce tems-là, d'une petite terre dans le comté de Dorset, où il se retira d'autant plus volontiers avec elle qu'il, en étoit affez épris pour lui avoir sacrifié toutes ses habitudes les plus chéties. Mais le revenu de sa terre ; joint à la dot de son épouse, ne purent subvenir long-tems à la dépense & au défaut d'économie qui régnoient dans une maison, dont le: faste égaloit, celui des plus opulens seigneurs du pays. En moins de trois années M. Fielding vit fon patrimoine absorbé, & eut le désagrément plus grand encore de voir ses ennemis, en insultant à son malheur, ne point rougir de répandre des bruits dont sa néputation même eût long-tems à fouffrir: can lorsqu'on juge un homme en gros, très-pen de gens font difposés à distinguer les procédés auxquels nous forcent les befoins, d'avec ceux qui partent du cœun

Vivement pénétré de la situation

déplorable où il s'étoit réduit, notre auteur se détermina à employer tous ses efforts pour recouvrer par son trava l ce qu'il avoit si légérement laissé perdre, c'est-à-dire, une fortune honnête. Il avoit à peine trente aus; il se remit à l'étude des loix.

Les amis qu'il s'étoit faits pendant le cours de ses humanités, & qu'il conferva toujours, fur-tout ceux qui, après avoir suivi le barreau, se sont dans la suite élevés aux premiers postés de l'état, feront honneur à sa mémoire. Son application, tandis qu'il étudia dans le temple, \* fut on ne peut plus remarquable. Quoique son ancien goût pour le plaisir parvint encore de tems en tens à l'arracher au sénieux de ses occupations, ces dissipations momentanées n'altérerent pourtant jamais celui qu'il avoit pris pour cette étude. Ce goût le domi-

<sup>\*</sup> Où sont les écoles de droit.

noit au point que ses amis l'ont vui souvent, après les plus vives orgies, passer le restant de la nuit, soit à parcourir, soit à extraire les auteurs les plus prosonds & les plus abstraits de la jurisprudence. De sorte qu'on pourroit (dit M. Murphy) lui appliquer, en parodie, ce que Paterculus a dit de Scipion: toujours entre Bacchus & Minerve. Il accoutumoit son corps aux dangers de l'intempérance, & n'en exerçoit pas moins son esprit à l'étude: Semperque inter arma ac studia versatus, aut corpus periculis, aut animum disciplinis exercuit.

Après le noviciat ordinaire du temple, il fut appellé au barreau, entendu avec applaudissement dans la falle de Westmunster, & y exerça la profession d'avocat avec autant d'assiduité que d'honneur. Mais les accès de goutte qui vinrent tout-à-coup lassaillir, l'empecherent bientôt de paroître aux audiences aussi souvent

que l'exigeoit sa profession, & le priverent insensiblement des espérances qu'il avoit conçues de s'élever par cette voie. Il ne cultiva pourtant pas moins, autant que son état le lui permit, l'étude des coutumes & des loix, sur-tout certaines branches particulieres de cette science, & dans lesquelles on convient encore aujour-d'hui qu'il excella si éminemment, que son ouvrage intitulé Crown-Laæ (Loix de la couronne) en deux volumes in-folio, resté dans les mains de sir John Fielding, son frere, est regardé comme excellent.

Quelle idée ne devons-nous pas concevoir de la force de son esprit, en le voyant, chargé d'une famille assez nombreuse, d'une épouse qu'il adoroit, de maux qui l'accabloient, & de besoins plus accablans encore, au milieu des pénibles devoirs d'une profession aussi assujettissante que laborieuse, ne pas moins se hater (pour subvenir aux maux les plus pressans) de composer, pour ainsi dire, à l'impromptu, une comédie, une farce, un pamphlet, ou des nouvelles politiques!

Quant à ses autres ouvrages (j'entends ceux qu'il écrivit avant que son génie sût parfaitement développé), il en a heureusement parlé lui-même dans la présace de ses œuvres mêlées, d'une saçon si simple & si modeste, que le secteur sera probablement satissait du jugement qu'il en porte.

L'Essai sur la conversation (dit M. Fielding) n'a eu d'autre objet que d'attaquer l'un des plus grands stéaux de la société: celui du grossier amourpropre, ou du manvais naturel de ceux qui abusent de leurs connoissances, ou de leurs sumieres, soit pour embarrasser, soit pour tourner en ridicule ceux qu'ils croient leurs inférieurs.

<sup>·</sup> L'Esti fur la connoissance du carac-

tere des bommes ne tend qu'à dénutquer l'hypocrifie, la tarre, ou le poison, de toute espece de vertus, & à prémunir contre ses piéges les ames honnêtes, souvent trop sincères, trop consiantes, & presque toujours les plus sures proies de ce monstre,

Le Voyage dans l'autre monde semble avoir donné lieu aux reproches que lui ont sait les ennemis de notre auteur, soit de bonne, soit de mauvaise soi, d'avoir visé à détruire les notions généralement reques tant sur la philosophie que sur la religion: car M. Fielding, en répondant à cette assertion, a déclaré très-sormellement qu'il n'y avoit jamais pensé.

Quant à la Vie de Jonathan Wild, c'est plutôt l'histoire des forfaits qu'un fameux scélérat eut pu ou voulu commettre, que celle de celui qu'il a choisi pour son héros; & le but de l'auteur (s'il faut l'en croire) étoit uniquement de prouver que les succès

du crime, quoique toujours trop chérement achetés, n'ont souvent d'autre sin que les remords, la honte & le supplice de ses victimes. Mais quel que soit le mérite de cet ouvrage, il saut cependant convenir qu'il n'atteint pas à la sublimité de ceux que depuis l'on a dus à la brillante imagination de notre auteur.

L'Histoire de Roderick Random, si intéressante par la multitude des événemens, par les scenes si variées, si extraordinaires de la vie de son héros, n'est plus comme Jonathan Wild, le produit, sans doute, des diverses scenes dont notre auteur avoit été témoin pendant qu'il étoit Juge de paix; époque pendant laquelle une étonnante variété de circonstances avoit stappé son génie observateur, & lui sit regarder comme nécessaire, le soin de prévenir ceux qui remplissoient la même charge & ceux qui se destinoient à l'occuper, des inconvéniens

funestes par lesquels l'innocence tomboit dans tous les maux où le crime seul doit conduire, & par quelle continuité d'atrocités le scélérat le plus déterminé, peut se dérober pendant long-tems aux châtimens les plus mérités. Jonathan Wild dut vraisemblablement le jour à l'horreur de bien des scenes dont Fielding avoit été le témoin philosophe, & dont il crut devoir développer le tableau réuni sur la tête d'un seul & même individu.

Peut-être est-ce bien encore, copendant, au cours des diverses scenes qui se passerent sous ses yeux pendant qu'il étoit revêtu de son emploi, que nous devons également l'histoire de Roderick. Vraisemblablement M. Fielding, si habile à lire dans le cœur humain, frappé des circonstances de la vie de quelqu'infortuné, dont les événemens furent relatifs à sa qualité de Juge de paix, evoit l'esprit tout tures de Gil Blas de Santillane, auxquelles l'Auteur plein de génie donna le tissu des variétés les plus étonnantes des vicissitudes humaines, sans sortir néanmoins de la plus rigide vraisemblance : il est même très à présumer que c'est à cet ingénieux ouvrage de M. Le Sage, que nous devons le Random; dans la vie duquel nous voyons également les vicissitudes les plus frappantes.

Il semble jusqu'ici n'avoir sait, pour ainsi dire, que préluder, ou qu'essayer ses sorces avant que d'entreprendre un tableau où les différentes qualités de son génie pussent avantageusement se déployer dans toute leur vigueur; où son imagination d'it mous frapper, nous ravir, & nous intéresser par la vérité des traits & des couleurs; où son esprit, par la justesse des allusions, où son invention, par l'assortiment, les contrastes & la variété

des caracteres, où son jugement ensimput se faire admirer, & par la contexture de l'ensemble, & par la convenance des parties. C'est la palme après laquelle il aspiroit, à laquelle il a presque atteint dans son Joseph Andrews, & qu'il a depuis si glorieusement remportée dans son Tom Jones.

On peut distinguer (dit M. Murphy) trois périodes remarquables dans la marche, ainsi que dans les progrès du génie de M. Fielding: l'une, en partant du moment où il prit tout-à-coup l'essor, avec une chaleur supérieure à celle dont il avoit jusques-là paru susceptible, ainsi que le soleil du matin, qui plait, échausse, mais sans brûler: l'autre, au moment où ses forces réunies se sont déployées dans toute leur persection, ainsi que le soleil dans sa majesté du midi, avec ses seux les plus ardens & toute sa splendeur: la troisseme, quand ce même génie devenu

## (xxiv)

Ge fut peu de tems après la publication de ce roman, que notre auteur livra au théatre sa derniere comédie, The wedding day (le jour des nôces), & dont le succès sut médiocre.

Le redoublement de ses infirmités. ainsi que de celles d'une épouse qu'il aimoit tendrement, & qu'il perdit bientôt après; les dépenses d'un ménage affez considérable; le peu qu'il retiroit du barreau, du théâtre, & surtout de son imprimeur, ne purent qu'ajouter de jour en jour à sa mélancolie, ainsi qu'à l'humeur qui le dominoit, au point que ses amis tremblerent plus d'une fois pour sa raison. La philosophie cependant reprit fur lui fes droits, &, en le roidissant contre la mauvaisse fortune, le fit affocier au travail d'un ouvrage périodique, intitulé Le vrai patriote, dont l'objet étoit d'affermir les Anglois contre les infinuations des partifans du prince Edouart. M. Fielding s'y livra avec d'autant plus d'ardeur.

## [ KXV ]

deur, qu'un semblable projet. & dans les mêmes circonstances, avoit été cidevant \* exécuté par le célebre Addifson, qui depuis étoit parvenu au ministere.

Mais quel que fut le fuccès de l'ouvrage, il ne fe vit pas moins forcé d'accepter un office, qui, quelque bien qu'il puisse être exercé, a très-rarement droit de plaire à la populace: c'est-à-dire, celui de juge de paix \*\* pour le comté de Midlesex, &c. Il s'y distingua cependant; & l'on voit, par plusieurs de ses ouvrages relatis aux sonctions de son état, que notre auteur étoit digne de le remplir.

Ce fut parmi tous les devoirs de cet office que son imagination, incapable d'être asservie, lui suggéra l'idée de son Tom Jones; & c'est ici ( dit M. Mur-

<sup>\*</sup> En 1715.

<sup>\*\*</sup> Les fonctions de cet office font à-peu-pres les mêmes que celles de nos Commissaires de quarter.

phy) qu'on doit fixer la véritable épo que du génie de M. Fielding; c'est-àdire au moment où toutes les facultés de l'auteur étoient parfaitement à l'unisson, & sembloient concourir à la fois pour lui faire produire ce qu'on appelle un ouvrage complet. Car si nous considérons ce roman du même point de vue d'où font partis les plus renommés critiques pour examiner l'Iliade, l'Enéide, & le Paradis perdu, sur-tout eu égard à la fable, aux mœurs, aux fentimens, & au style, nous le trouverons en état de soutenir non-seulement le plus rigoureux examen, mais d'être regardé comme l'ouvrage du plus agréable & du plus vrai génie. On trouve en effet, dans l'action, cette unité si justement vantée dans les grands modeles : elle roule fur un seul événement, d'où naissent un grand nombre de circonstances & d'incidens subordonnés, qui, dans la marche de l'ouvrage, forment un tissu dont les fils

## TXxvij ]

conduisent l'imagination du lecteur à travers une immense variété de scenes toujours faites pour piquer sa curiosité; jusqu'au moment où les obstacles apparens disparoissent par degrés, & se simplifient avec la même aisance qui les avoit fait naître, pour concourir par différens moyens à ce vif intérét qui fait toujours le succès d'un ouvrage. C'est par cet ingénieux artifice que notre auteur est parvenu à: nous prouver la perfection de son plan: perfection qui, suivant nos meilleurs auteurs, consiste à imaginer des incidens qui semblent faits pour nuire à la catastrophe, ou pour la suspendre. & dont l'effet soit pourtant de l'ac-; célérer, & de la rendre si promte &: si nécessaire, que le moindre retarde-, ment eût pu nuire à sa vraisemblance. On peut ajouter à ceci qu'aucune fable. soit dans sa contexture, soit dans ses; fuspensions & ses incidens imprévus. soit enfin dans les découvertes subites,

# [ xxviij J

fouvent embarrassantes, mais toujours tendantes à la catastrophe; on peut ajouter, dis-je, que jamais différens chemins, quoique toujours en apparence éloignés de leur but, ne menerent plus agréablement le voyageur à celui qu'il brûloit d'atteindre.

Quant à l'exécution de ce plan. aussi régulier qu'uniforme, quelle variété d'images aussi naturelles que fingulieres, & de caracteres très - fortement frappés chacun dans leur espece, & tous tendans au même but! caracteres que l'on connoît, ou que l'on croit connoître, qu'on imagine voir agir, & que, sans nuire à l'intérêt de son roman, l'auteur a trouvé le secret d'incorporer dans son action principale! Si l'on entroit à fond dans ce détail on conviendroit peut-être que iamais auteur n'en introduisit autant dans un ouvrage, n'a mieux développé leurs différentes façons d'être & d'agir,

## [ xxix ]

ni ne sut les placer dans des positions moins uniformes. Alworthy est le plus touchant & le plus gracieux portrait d'un homme né pour faire honneur à fon efpece: c'est dans son propre cœur qu'il trouve toujours le desir de faire le bien d'une façon aussi franche que noble, & dans fon jugement qu'il puise la conduite nécessaire pour faire avec intelligence & discrétion tout ce que lui inspire de généreux sa bonté naturelle. Rien n'est plus vrai, plus réellement amusant que le bon-homme Western: ses façons rustiques, son caractere volontaire, sa probité, ses demiconnoissances, le grossier amour-propre dont elles sont accompagnées, son aversion naturelle pour les lords & pour les raisonnemens politiques, sont dessinés avec autant de précision que d'agrément. Les sœurs de ces deux gentils-hommes entrent naturellement en scene, & en produisent d'aussi agréables qu'intéressantes. Tom Jones sera

## $[\bar{x}xx]$

dans tous les tems une leçon aussi amufante qu'utile pour un jeune homme qui, avec des dispositions pour les vertus, cede à l'impétuosité des passions qui les détruisent. Tuakum & Square font excellemment opposés l'un à l'autre. Le premier est la vivante image de ces illuminés, qui, sans attention pour la partie morale de leur caractere, ne parlent qu'avec ostentation de la religion & de la grace. L'autre est un portrait, ausst fortement que ridiculement dessiné, de ceux qui, avec de trop hautes idées de la dignité de leur être, ainsi que de la beauté naturelle de la vertu, se croient dispensés de rien devoir à la religion, & même de la consulter pour régler leur conduite. Tous ces différens caracteres, en descendant jusqu'à Partridge, & même jusqu'aux personnages les plus subalternes, sont peints avec autant de vérité que de chaleur, & sont si bien, si dramatiquement mis en

action, qu'on croit toujours les voir en scene. Ajoutons à ceci qu'un grand nombre de situations & de sentimens font traités & exprimés de la façon la plus vive & la plus délicate; & que l'auteur, dans le cours entier de l'ouvrage, semble avoir autant de plaisir à mettre dans leur plus beau jour les qualités aimables de l'humanité, qu'il en trouvoit dans sa jeunesse à appuyer fortement sur les défauts & les difformités de ses semblables. Cette teinte de bonhommie enfin ( si l'on peut hafarder l'expression), semble répandre sur l'ensemble de l'ouvrage, & faire respirer cet air de vérité que Cicéron a, quelque part, qualifié du nom de comédie.

Delà cette vérité uniforme, & cependant très-variée, de sentimens & de façon d'agir, qui, jointe aux autres excellentes qualités de l'auteur, le distinguent si bien dans son Tom Jones, & ont fait dire au plus savant & au

# [ xxxij ]

plus poli des critiques Anglois\*, que M. de Marivaux en France, & M. Fielding en Angleterre, étoient au premier rang de ceux dont la plume avoit sin tracer lu vraie & honnête copie de la vie & des mœurs bumaines, & qui, par la vérité de leur comique, peuvent être cités comme les plus parsaits modeles dans ce genre.

Après avoir suivi notre auteur dans les progrès de son génie jusqu'à l'époque où la vigueur de son imagination est parvenue au point de la persection la plus complette, nous ne pouvons dissimuler qu'en partant de ce période, il n'a paru que décliner (quoique presque insensiblement) pendant le reste de sa vie.

Son roman d'Amélie, qui, environ quatre ans après, succéda à celui de Tom Jones, porte, il est vrai, l'enspreinte du génie, mais d'un génie qui

<sup>\*</sup> Warburton.

commence à décroître. L'imagination de l'auteur ne semble point encore avoir rien perdu de sa fertilité, de son jugement, de sa justesse & de sa force : mais la chaleur n'est plus la même; les descriptions sont moins animées, les scenes sont moins vives, les personnages aiment trop à parler; les traits qui les caractérisent, ont moins de singularité: on cherche en vain le même coloriste. Amélie, en un mot, semble être à l'égard de l'Iliade.

On doit pourtant se fouvenis que andis qu'il projettoit & exécutoit ce lernier ouvrage, l'auteur étoit distait, & à chaque instant interrompu ans son travail, par la multiplicité des divoirs attachés aux sonctions d'un magièrat public, & que sa santé étoit plus que jamais altérée par de fréquens & de cruels accès de goûte.

L'activité de fon esprit n'en étoit pourtant point subjuguée : un ouvrage

n'étoit pas fini, qu'il en entreprenoit un autre. Le journal de covent-garden, écrit périodique, qui parut pendant près d'un an, le mardi & le samedi, a fait regretter que l'auteur n'eût pu le continuer plus long - tems. Ce fut peu de tems après avoir abandonné cet ouvrage, que M. Fielding, alors affaissé par ses maux, imagina que l'air du Portugal, plus tempéré que celui de l'Angleterre, pourroit en calmer les douleurs, & se détermina à s'embarquer pour Lisbonne. On voit dans la relation qu'il nous a laissée de Te voyage, combien fon imagination fait d'efforts pour briller à travers tout ce que sa situation avoit alors de sombre & d'affligeant pour lui. C'est ( dt M. Murphy) un malheureux, prêtà livrer sa tête à la justice, & qui sur léchafaud, plaifante encore: puisque environ deux mois après son retour de Lisbonne, il mourut à Londres (en 1754) dans la quarante-huitième an-

# [ xxxx ]

née de fon âge. Il laissa après lui (car il s'étoit remarié) une veuve, & quatre ensans, qui ont été soigneusement élevés par leur oncle, avec le secours d'une pension assez considérable de la part du généreux Ralph Allen, l'un des meilleurs amis & des plus constans protecteurs de leur pere.

M. Fielding, comme nous l'avons dit, étoit d'un tempérament très-ro-buste, sa taille excédoit six pieds; ses passions, ses desirs, sa sensibilité, étoient également extrêmes : constant dans ses attachemens, ses affections étoient chaudes, sinceres, véhémentes; ses ressentimens mâles, mais tempérés, & n'éclatant presque jamais, même dans ses écrits, qu'avec tous les ménagemens qu'exige la décence. Ses amis doivent s'applaudir de ce qu'il eût trop de pénétration pour avoir pu se tromper sur le fond de leur caractère; & ses ennemis, de ce qu'il a dédaigné

[ xxxvj ]

de se livrer à tout le mal que son ressentiment pouvoit leur faire. Franc, fociable, généreux, l'argent ne lui coûta jamais : mais son mépris pour la parcimonie, le rendit souvent aussi imprudent que prodigue. Nous l'avons vu dissiper tous ses biens dans sa jeunesse: on l'a vu vers la fin de ses jours, avec un très-gros revenu, ne l'employer qu'à l'entretien d'une table aussi délicate qu'abondante, où ses anciens amis. & fur-tout ceux dont la fortune avoit fouffert quelque déchet, étoient toujours les bien venus. Bon pere, bon Fpoux, patient dans l'adversité, les maux de sa famille étoient les siens. Les intérêts de la vertu, ainsi que ceux de la religion, furent toujours sacrés pour lui. L'une est par-tout, se respire par-tout dans ses ouvrages; & pour défendre l'autre contre celui de milord Bolingbrook fur la philosophie, il en avoit entrepris un assez considérable, & dont le manuscrit est resté

# [ xxxvij ]

entre les mains de Sir John Fielding, fon frere.

Notre auteur, en un mot, fut malheureux, mais jamais vicieux par caractere. Promt dans ses jugemens, mais également clair & folide; riche en imaginations, mais n'en aimant pas moins le férieux des sciences; profond observateur de l'humanité, & pourtant grand littérateur; sensible & très vif ennemi, mais ami austi chaud qu'infatigable; fléau du vice & des sentimens bas, mais chérissant l'humanité; citoven utile, aussi poli que vraiment éclairé; magistrat, en un mot, aussi zélé pour le maintien de l'ordre, que pour le bien général de sa patrie: tel étoit Henri Fielding, tel étoit l'auteur de Tom Iones.

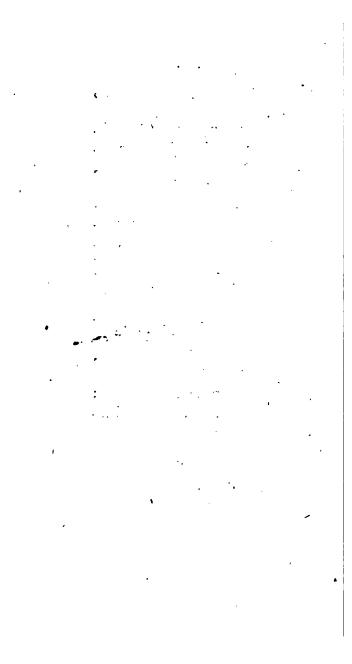

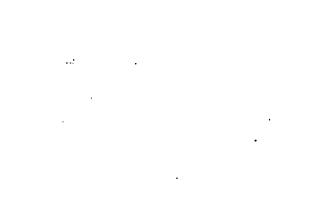

•

•

homme nommé Alworthy, mortel si abondamment favorisé par la nature & par la fortune, que l'une & l'autre sembloient s'être disputé la gloire de le combler de ses bienfaits. L'une l'avoit doué d'une figure agréable, d'un bon tempéramment, d'un jugement sain & solide: il devoit à l'autre la possession du plus ample & du plus ri-

che domaine de la province.

M. Alworthy avoit, dans sa jeunesse, épousé la plus digne & la plus aimable des semmes, & qu'il avoit éperdument aimée. Trois enfans, gages chéris de leur tendresse, étoient morts au berceau; pour comble de malheurs, cette épouse adorée étoit aussi morte depuis environ cinq ans. Quelque grande que sût cette perte pour un cœur aussi sensible que le sien, il la soutint en homme serme & sage; il renserma dans son cœur, & sa douleur & sa tendresse, resta sidèle à la mémoire de son épouse, & n'imagina jamais qu'une autre pût lui en saire perdre le souvenir.

Il vivoit alors dans sa terre principale, avec une sœur qu'il aimoit beaucoup. Cette sœur atteignoit sa trentieme année, époque à laquelle, suivant l'opinion des malins du siecle, le titre de vieille sille peut être donné, sans que le terme soit absolument impropre. Elle étoit de ces semmes dont on loue plus volontiers les qualités du cœur que les charmes de la sigure; de celles que leur sexe même qualifie du nom de

bonnes pâtes de femmes. La privation de la beauté la touchoit si peu, qu'elle ne parloit iamais de ce don précieux de la nature, qu'avec un souverain mépris; Miss Brigitte, en un mot (c'étoit son nom), étoit intimément persuadée que les attraits & les perfections extérieures d'une femme étoient autant de piéges tendus pour ellemême ainsi que pour autrui. Elle étoit, en un mot, aussi circonspecte & aussi réservée dans sa conduite, que si elle avoit eu à se tenir en garde contre les artifices qui de tout tems furent mis en usage contre son fexe entier; & je comparerois volontiers la réserve & les précautions des laides contre la séduction, à nos troupes de nouvelles recrues, toujours prêtes à fignaler leur courage dans les occasions les moins dangereuses. Cette comparation paroîtra peutêtre bizarre à quelques-uns de mes lecteurs : mais avant qu'ils aillent plus loin, je veux bien les avertir que j'aime les réflexions, & même les digressions; & que je compte en faire dans le cours de cette histoire, autant de fois que j'en serai tenté. Messieurs les critiques pourront peut-être le trouver mauvais: mais j'ai mon but; & je me crois ici meilleur juge qu'eux tous ensemble. Je les supplie donc, en m'honorant de leur indifférence, de se mêler de leurs propres affaires, sans s'occuper des défauts d'un ouvrage qui n'est point fait pour eux.

#### CHAPITRE IL

Etrange événement pour M. ALWORTHY. Caractere de DEBORA WILKINS.

J'AI dit, dans le précédent chapitre, que M. Alworthy étoit possesseur d'un bien trèsconsidérable; qu'il avoit le cœur excellent, & n'avoit point d'ensans. Bien des gens en induiront sans doute qu'il vivoit en galant homme, ne devoit rien à personne, n'exigeoit que ce qui lui étoit dû, tenoit une bonne maison, régaloit ses voisins, étoit sort charitable envers les pauvres, même envers ceux, qui, pouvant travailler, aimoient mieux demander lâchement leur pain: d'où l'on pourra conclure qu'un homme de ce caractere a dû mourir très-riche, & fonder tout au moins un hôpital.

Il est vrai qu'il a fait une partie de tout ceci; mais s'il s'en étoit tenu là, je lui aurois laissé le soin de prôner ses propres vertus sur quelque marbre digne d'orner la façade de ce même hôpital. Des faits, d'un
genre moins ordinaire, seront le sujes de

cette histoire.

M. Alworthy avoit passé trois mois à Londres pour quelque assaire particuliere que j'ignore, mais dont on peut présume l'importance, puisqu'elle l'avoit retenu

long-tems hors de chez lui, d'où il n'avoit jamais été absent pendant un mois entier depuis plusieurs années. Il arriva un soir fort tard à son château; & après un léger souper avec sa sœur, il se retira fort fatigué dans Ton appartement. Là, après avoir employé quelques minutes en prieres, coutume que les plus grandes affaires ne lui firent jamais interrompre, il se disposoit à fe mettre au lit, lorsqu'en en levant la couverture, il apperçut avec surprise un enfant enveloppé de langes, & profondément endormi. Frappé d'étonnement, il resta quelque tems immobile. Mais comme la bonté de son naturel influoit toujours sur tous ses sentimens, il se sentit bientôt touché de compassion pour le petit infortuné qu'il avoit devant les yeux: il sonna, & fit appeler une vieille servante: Débora Wilkins, c'étoit son nom, fille plus que doublement majeure, qui, par droit de vétérance, commandoit aux autres domestiques, & avoit acquis, par degrés, celui de parler familiérement à son maître. Sa furprise, son trouble & sa consternation. à la vue de cet enfant, sont plus aisés à pressentir qu'à exprimer. Un cri d'horreur fut le premier fignal du recouvrement de ses sens.... Ah, monsieur! ah, monsieur! dit-elle, que ferons-nous de cet enfant?.... Il faut en prendre soin, répondit M. Alworthy, & demain matin lui chercher une

#### ou l'Enfant Trouvé.

Plus d'un trait de cette harangue eût sans ute offensé M. Alworthy, s'il avoit pu tendre avec plus d'attention; mais la tillesse de l'enfant, qui s'étoit emparé de ses doigts, qu'il pressoit dans ses tes mains, comme s'il eût imploré son ance, le rendoit sourd à l'éloquence duégne. Il lui ordonna séchement de her l'ensant dans son lit même, & de lever une servante pour satisfaire à itres besoins. Ayez soin, ajouta-t-il, pourvoir de langes plus convenables, me l'apporter dans mon appartement, n à mon réveil.

bora avoit du discernement: le ton ni parloit son maître, lui rappela le t qu'elle devoit à ses volontés; & cette on dissipa ses scrupules. Elle prit l'enuns ses bras, le trouva charmant, le a de caresses, & l'emporta dans sa pre. M. Alworthy se mit au lit, & se ce sommeil tranquille dont les cœurs ix biensaisans sont seuls capables de r les douceurs.



#### CHAPITRE III.

Description abrégée. Complaisance de Miss BRIGITTE ALWORTHY.

CE que l'architecture gothique eut jamais de plus noble, avoit été employé dans la construction du château de M. Alworthy. L'air de grandeur qui résultoit de son enfemble, frappoit le spectateur de cette sorte de respect involontaire que nos châteaux les plus modernes n'inspirent pas toujours. Les jardins, les bois, les eaux, les terrassies, tout ce que la nature & l'art, joints à la situation la plus avantageuse, peuvent produire d'utile & d'agréable aux yeux, sembloit s'être réuni dans la vaste enceinte de ce château, pour en sormer à la sois le plus beau lieu & le plus champêtre de l'Angleterre.

On touchoit à la mi-mai, la matinée étoit belle, & M. Alworthy s'étoit levé avec l'aurore. Il se promenoit depuis long-tems, & s'étoit ensin arrêté sur une terrasse, d'où il jetoit un œil de complaisance sur toutes les richesses de ses domaines; lorsque le son de la cloche du château, en le tirant tout-à-coup de sa rêverie, l'avertit que Miss Brigitte étoit debout, & que le dé-

jeûné étoit prêt.

Après les politesses d'usage entre le frere & la sœur, & le thé pris, M. Alworthy parla bas à Débora, qui sortit d'abord. Il dit ensuite à Miss Brigitte qu'il avoit un présent à lui faire. La bonne demoiselle, croyant qu'il s'agissoit de quelque habillement que son frere lui avoit apporté de Londres, s'épuisoit déja en longs remercimens... Mais quelle sut sa surprise, en voyant rentrer Débora Wilkins, avec un ensant dans ses bras! L'excès de son étonnement la rendit muette; & le frere eut le tems de raconter toute l'histoire de la veille, sans être interrompu par la sœur.

Débora, qui connoissoit le caractere austere de miss Brigitte, & son extrême délicatesse sur le chapitre de la vertu, s'attendoit à lui voir témoigner quelque aigreur à la vue de ce prétendu présent. Miss Brigitte (pensoit-elle) alloit parler trèshaut, & sortement prier son frere de mettre au plutôt hors de la maison cet objet de scandale. Mais, point du tout: aussi sensible que M. Alworthy, aussi touchée de compassion pour la pauvre petite créature, elle applaudit à tout ce qu'avoit fait son frere, & sinit par recommander l'enfant à sa charité.

Cette complaisance de la part de miss Brigitte, paroîtra pourtant moins extraordinaire au lecteur, quand il saura que cet bomme respectable avoit terminé le récit qu'il venoit de faire à fa fœur, en l'affurant qu'il étoit déterminé à faire élever cet enfant avec la même attention que s'il étoit

fon propre fils.

Quoi qu'il en soit, miss Brigitte s'indemniss sur le compte de la mere inconnue, de tout ce qu'elle étoit forcée de taire sur celui de l'enfant. Elle épuisa, sur ce sujet, toutes les épithétes que le langage de la vertu prodigue aux infortunées, qui, par quelques disgraces de ce genre, sont censées avoir altéré le respect dû à leur fexe.

On tint enfin conseil sur la façon de s'y prendre pour parvenir à connoître la mere de l'enfant. On passa en revue toutes les servantes de la maison: la sévere Débora les connoissoit jusqu'à l'ame; jamais enquête ne répandit plus d'épouvante, & ne produisit moins d'esset.

On convint, en second heu, d'examiner toutes les jeunes filles de la paroisse; & Débora sut encore chargée de cette commission, qu'elle accepta avec ardeur, & dont elle promit de rendre compte dès l'a-

près-midi même.

Les choses ainsi arrangées, M. Alworthy, suivant sa coutume, se retira dans son cabinet, & laissa l'enfant à sa sœur, qui fans doute pour lui faire sa cour, eut l'air d'en être enchantée.

Dès que son maître sur sorti, Débora

#### ou l'Enfant Trouvé.

garda le filence, en attendant que miss Brigitte lui donnât le ton : la politique gouvernante en savoit trop pour s'en tenir à ce qui venoit de se passer en présence de M. Alworthy. Miss Brigitte ne tarda pas à s'expliquer. Après avoir regardé tendrement l'enfant, qui dormoit sur les genoux de Débora, la bonne demoiselle ne put réfister à l'envie de lui donner un baiser. en s'écriant qu'elle étoit vivement touchée de sa beauté & de son innocence! Ces mots étoient à peine prononcés, que Débora pressant & caressant le petit orphelin, l'accabla de baisers, l'étouffa de tendresses, & répéta à l'unisson: O l'aimable petite créature! O le gentil garçonnet!

Ces exclamations ne furent interrompues, que par les ordres que lui donna sa maîtresse de songer aux besoins de l'ensant, & de faire préparer, tant pour lui que pour sa nourrice, une des plus belles cham-

bres du château.



#### CHAPITRE IV.

Découvertes de DÉBORA. Combien il est dangereux pour les jeunes filles de vouloir devenir trop savantes.

APRÈS avoir exécuté les ordres de son maître, la vigilante Débora se disposa à faire ses informations dans la paroisse, pour parvenir à connoître la mere de l'enfant.

Ainsi qu'à l'aspect de l'épervier, animal redoutable pour toute l'espece emplumée, on voit les timides oiseaux fuyant à tire d'aile, chercher leur sûreté dans le creux des arbres & des rochers; tandis que ce tyran, enflé de sa puissance, plane dans les airs, en méditant de nouveaux forfaits: de même, au premier bruit de l'approche de Débora dans le village, tous les habitans allarmés se sauvent en tremblant dans le fond de leurs chaumieres; tout craint également, & les femmes sur-tout, d'être l'objet de sa visite. Ce n'est pas que ces bonnes gens eussent aucun soupcon du projet qui conduisoit vers eux la superbe Débora .... Entraîné par la beauté de cette comparaison, je prétends seulement faire entendre, que, s'il est dans la nature de l'épervier de faire main-basse sur les petits piseaux, il est également dans celle des

## ou l'Enfant Trouvé.

Déboras, tant mâles que femelles, d'insulter & de tyranniser le petit peuple.

Il étoit dans le village une matrône, qui, par sa figure, & plus encore par son caractere, avoit l'honneur de ressembler à Débora: c'est chez elle que notre inquistirice jugea à propos de descendre d'abord, pour lui faire part du secret de sa mission. Toutes deux, à l'envi, parcoururent, scruterent la vie & les déportemens de toutes les jeunes silles de la paroisse, & sixerent ensin leurs soupçons sur une certaine Jenny Jones, qui, depuis long-tems, avoit le malheur de leur déplaire.

Cette fille n'étoit pourtant pas absolument jolie; mais elle avoit de la gentillesse & une sorte d'esprit qu'elle avoit eu soin de cultiver. Jenny Jones avoit servi pendant quelques années chez un maître d'école, qui s'étant apperçu des talens naturels de cette jeune personne, & du desir extrême qu'elle avoit de s'instruire, avoit été assez généreux, ou assez sou, pour s'attacher à son éducation, jusqu'au point de lui apprendre le latin beaucoup mieux qu'il

ne le savoit lui-même.

Cet avantage eut cependant quelques inconvéniens pour Jenny; car, s'il n'est pas étonnant que cette aimable fille se plût médiocrement dans la société de celles que la sortune avoit rendu ses égales, quois

#### TOM JONES,

que très-inférieures du côté de l'éducation, il n'est pas surprenant non plus que cette supériorité, jointe à sa façon de se conduire avec elles, est excité l'envie, & peut-être la haine secrette de la plupart de ses compagnes.

Elle n'avoit pourtant encore eu que de légeres preuves de cette jalousie cachée, depuis qu'elle avoit quitté le service. Mais s'étant avisée de paroître un dimanche à l'église, avec une robe de soie neuve, ce spectacle imprévu sut un coup de tocsin qui ameuta & déchaîna contre elle toutes les semmes du canton. Il parut impossible qu'un faste aussi éclatant pût être acquis & soutenu par des voies légitimes; & les meres les plus solles de leurs silles, auroient rougi de leur souhaiter une semblable sortune à pareil prix.

Nos deux sybilles étoient sans doute parties de là pour asseoir leurs soupçons sur la pauvre Jenny: une autre circonstance, que Débora se rappela tout-à-coup, les confirma totalement. Jenny avoit beaucoup fréquenté, depuis peu, le château de M. Alworty; elle avoit gardé Miss Brigitte dans une grande maladie; &, qui pis est, Débora l'avoit apperçue sortant du château le jour même que son maître

étoit arrivé de Londres ....

Il n'en fallut pas davantage pour faire sommer Jenny de comparoître sur le champ,

en personne, pardevant Madame Débora, qui, ajoutant la gravité d'un juge à la sévérité ordinaire de son visage, commença son interrogatoire par ces mots: C'est donc

toi, malheureuse, &c.

Le Lecteur peut juger par le début. du reste de la harangue; mais ce qui le furprendra davantage, c'est que Jenny, accablée par l'éloquence de son juge, & fondant en larmes, n'eut ni la force de nier, ni de chercher une excuse à son crime.... Cet aveu, accompagné de marques apparentes de la contrition la plus fincere, eût attendri toute autre que Débora; mais ses principes de vertu fermoient son cœur à des monvemens de pitié, qui lui sembloient une foiblesse. L'éclat de cette scène avoit attiré la foule autour de la maison; Débora ouvrit les portes, & en notifiant à l'assemblée la turpitude de Jenny, elle exposa cette pauvre fille à tous les opprobres dont une populace envieuse & vindicative est capable de couvrir impunément l'objet de sa jalousie intérieure.

Débora, après avoir réussi au-delà de ses espérances, retourna triomphante au château, & sit son rapport à M. Alworthy, qui, n'ayant oui dire que du bien de Jenny Jones, (qu'il avoit même résolu de marier à ses dépens avec un ministre du voisinage) sut aussi surpris que mortisse

d'avoir appris cette nouvelle.

### CHAPITRE V.

'Matieres graves où le Lecteur ne trouvera guere le mot pour rire, si ce n'est peutêtre aux dépens de l'auteur.

CEPENDANT M. Alworthy, en qualité de seigneur de paroisse, & de premier magistrat du lieu, sit appeler Jenny Jones. La pauvre fille obeit en tremblant, & fut introduite dans le cabinet de son juge, aux pieds duquel elle se jetta toute en larmes. Ce digne seigneur en fut touché : il lui fit un discours très-long & très-pathétique fur l'énormité de son crime, sur le scandale qu'elle avoit causé dans la paroisse, fur les suites funestes qu'entraîne toujours après lui le libertinage, sur le châtiment enfin qu'elle avoit déja mérité: mais qu'il vouloit bien lui sauver en saveur de son repentir, qu'il croyoit fincere; pourvu, toutefois, qu'elle se rendît digne de ses bontés, par une conduite plus réguliere à l'avenir. Jenny, pénétrée jusqu'au fond de l'ame, étoit toujours à ses pieds, qu'elle serroit avec transport. Les dernières paroles de M. Alworthy produifirent en elle un mouvement subit : elle se leva tout-àcoup, voulut parler, n'en eut pas la force;

#### OU L'ENFANT TROUVÉ.

de nouveaux fanglots lui couperent la

voix: elle ne put que pleurer.

Le bon seigneur lui sut gré de l'excès de son trouble; il augura bien des sentimens de Jenny, & pour entiérement la rassurer: ce n'est pas, dit-il, mon enfant pour insulter à votre malheur que je vous ai parlé si vivement; je sais que le passé est irrévocable: c'est votre avenir seul qui m'intéresse: & je n'ai prétendu que vous fortifier. & vous exhorter à vous tenir en garde contre les nouveaux piéges que l'on pourroit tendre à votre vertu. Crovez que je n'aurois pas pris ce soin, si le bon sens & l'esprit que je crois vous connoître. m'avoient fait moins présumer d'un repentir dont la fincérité de votre confession ne me laisse plus aucun doute. Si ces indices ne sont point trompeurs, je prends fur moi le soin, en cachant votre crime autant qu'il me sera possible, de vous fauver la honte & le châtiment qui lui étoient réservés par les loix. Tranquillisezvous donc, ma fille, bannissez vos ter: reurs; & quant à votre enfant, les soins que je prendrai de lui passeront toutes vos espérances. Il ne vous reste plus qu'à me nommer celui qui vous a seduit : il n'est pas, ainsi que vous, digne de ma clémence.... parlez: il faut qu'il soit puni.

A ces mots Jenny, qui avoit eu le tems de se remettre, leva modestement les yeux,



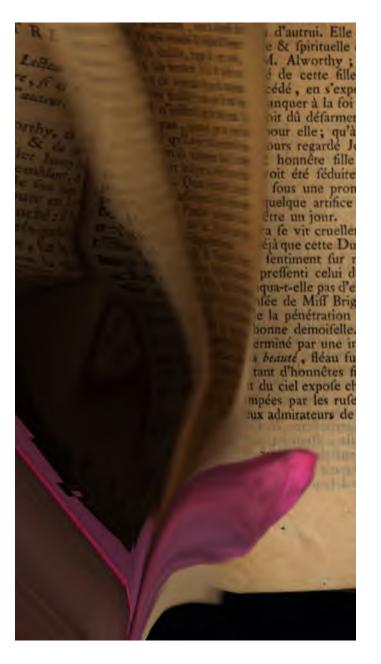

The same is a second and a seco

moment. Votre générolité me mais en les rendre digne. Mille de moderne créature rendre de la composite de moderne créature pour mériter, en le moderne de la composite le composite le moderne que j'ole tous rendre de la composite que j'ole tous composite de la composite de pe vous procede cependre de la composite de procede cependre de la composite de la composite



# ou l'Enfant Trouvé. 19

Mr. Alworthy, dont la delicateffe for tout ce qui touche la relizion & l'honneur est déjà établie, frappé de certe réponse, hesita un moment. & lui dir qu'elle avoit eu tort de contracter de pareils engagemens avec un scélérat : mais que le mal étant fait, il n'infisteroit p'us sur cet article. Ce n'étoit pas, ajouta-t-il, par un motif de curiofité qu'il avoit voulu connoître le coupuble: mais uniquement dans la crainte qu'un sujet indigne ne profitat peut-être de ses bontés. Quant à cet arricle, il reçut de Jenny les affurances les plus positives que le pere de l'enfant ne dépendoit en aucune façon de lui, &, selon toute apparence, n'en dépendroit jamais.

La franchise & l'ingénuité de Jenny, avoient tellement disposé M. Alworthy en faveur de cette fille, qu'il la crut aitément. Elle avoit dédaigné de s'excuser elle-même par un mensonge; elle avoit même osé ritquer d'indisposer son juge dans une circonstance si dangereuse pour elle, plutôt que de manquer à autroi, en trabissant son ser-



& répondit ainsi: quiconque est assez heureux pour vous connoître, monseur, &
n'être pas pénétré de l'excessive bonté de
votre caractère, doit n'avoir aucun sentiment de générosité; & je serois un monstre d'ingratitude, si je ressentois moins vivement tout ce que je vous dois aujourd'hui. Vous daignez faire grace à mon
crime; pardonnez à ma rougeur, si je ne
vous en parle plus: ma conduite suture
prouvera mieux la sincérité de mes remords, que toutes les protestations que je
pourrois vous faire maintenant.... Jenny
sut interrompue un moment par ses larmes;
& reprit ainsi....

Oui, monsieur, votre générosité me consond; mais je m'en rendrai digne. Mille & million de graces pour mon malheureux enfant : puisse cette innocente créature vivre assez longtems pour mériter, en s'immolant pour vous, toutes les bontés dont vous daignez la combler!... Mais c'est à vos genoux, monsieur, que j'ose vous supplier de ne pas exiger que je vous en nomme le pere. Je vous proteste cependant que vous le connoîtrez un jour; mais je ne puis, sans me rendre parjure, & sans blesser tout ce que l'honneur & la religion même ont de plus facré, trahir ce fecret aujourd'hui; & je crois trop bien vous connoître, pour craindre que vous exigiez de moi de pareils facrifices.

Mr. Alworthy, dont la délicatesse sur tout ce qui touche la religion & l'honneur est déjà établie, frappé de cette réponse. hésita un moment, & lui dit qu'elle avoit eu tort de contracter de pareils engagemens avec un scélérat : mais que le mal étant fait, il n'infisteroit plus sur cet article. Ce n'étoit pas, ajouta-t-il, par un motif de curiosité qu'il avoit voulu connoître le coupable; mais uniquement dans la crainte qu'un sujet indigne ne profitât peut-être de ses bontés. Quant à cet article, il reçut de Jenny les affurances les plus positives que le pere de l'enfant ne dépendoit en aucune façon de lui, &, felon toute apparence, n'en dépendroit jamais.

La franchise & l'ingénuité de Jenny, avoient tellement disposé M. Alworthy en faveur de cette fille, qu'il la crut aisément. Elle avoit dédaigné de s'excuser elle-même par un mensonge; elle avoit même osé risquer d'indisposer son juge dans une circonstance si dangereuse pour elle, plutôt que de manquer à autrui, en trahissant son serment: étoit-il vraisemblable qu'elle manquât alors si indignement à son biensaiteur?

Satisfait & affermi par cette réflexion, il congédia Jenny, en l'affurant qu'il lui chercheroit bientôt un asyle, où, à l'abri des témoins de son avanture, il la mettroit en situation de remplir les promesses qu'elle lui avoit faites.

## CHAPITRE VI.

Moins instructif, & peut-être moins ennuyeux que le précédent.

A L'INSTANT même où M. Alworthy étoit entré dans son cabinet avec Jenny Jones, Miss Brigitte & Débora s'étoient postées dans une chambre prochaine, d'où, par le trou de la serrure, elles avoient vu & entendu tout ce qui s'étoit passé entr'eux. Dieu sait quel silence avoit été observé tant qu'avoit duré le dialogue du juge & de la coupable! Mais dès qu'elles crurent pouvoir parler impunément, Débora débuta par s'écrier que son maître étoit trop bon : qu'il devoit du moins infister sur le nom du pere de l'enfant; que cet excès de complaifance, pour une fille perdue, étoit une foiblesse déplorable; que quant à elle enfin elle le connoîtroit ce pere si caché, & même avant la fin du jour, dût-il être au centre de la terre. A ces mots, Miss Brigitte, décomposant les traits de son visage, par un disgracieux sourire, condamna charitablement cet excès de curiofité; bénis-Sant toujours Dieu ( car c'étoit son refrain d'habitude) de ce que parmi tous les dé-fauts dont elle s'accusoit, ses ennemis du moins ne pouvoient jamais la taxer de s'im-

## OU L'ENFANT TROUVÉ.

miscer dans les affaires d'autrui. Elle loua ensuite la façon modeste & spirituelle dont Jenny avoit parlé à M. Alworthy; elle convint que la sincérité de cette sille, & la noblesse de son procédé, en s'exposant à tout plutôt que de manquer à la foi promise à son amant, avoit dû désarmer son frere, & l'intéresser pour elle; qu'à son égard, elle avoit toujours regardé Jenny comme une bonne & honnète sille, & qui, sans doute, n'avoit été séduite par quelque libertin, que sous une promesse de mariage, ou par quelque artisse que l'on connoîtroit peut-être un jour.

A ces mots, Débora se vit cruellement désorientée. On sait déjà que cette Duégne n'ouvroit jamais son sentiment sur rien, sans avoir sondé & pressent celui de ses maîtres; aussi ne manqua-t-elle pas d'entrer bien vîte dans la pensée de Miss Brigitte, & de louer l'excès de la pénétration & de la charité de cette bonne demoiselle. Ce colloque sut ensin terminé par une invective amere contre la beauté, sléau sunesse dangereux pour tant d'honnêtes silles, que ce satal présent du ciel expose chaque jour à se voir trompées par les ruses infernales des insidieux admirateurs de leurs

charmes!

# CHAPITRE VII.

Sujets de surprise pour le lecteur.

CEPENDANT Jenny étoit retournée chez elle, fort satisfaite de la réception de M. Alworthy, dont elle laissa transpirer doucement l'indulgence, qui devint bientôt publique: son intention étoit, sans doute, de ramener les esprits en sa faveur, ou du moins d'adoucir les clameurs des femmes déchaînées contr'elle. Quelles que fussent ses vues. le succès ne répondit point à ses espérances. Lorsqu'elle avoit été citée devant M. Alworthy, toute cette populace, qui s'étoit flattée de la voir bientôt conduire à la maison de correction, commençoit à plaindre son sort; dès qu'on sût la facon dont son juge en avoit agi avec elle. tout le monde condamna la conduite de M. Alworthy, tout se déchaîna de nouveau contre Jenny Jones; les bruits les plus injurieux, les commentaires les plus malins, n'épargnerent ni le juge ni la coupable.

L'imprudence & l'ingratitude de certe canaille, étonnera peut-être le lecteur, qui connoît déjà le caractère bienfaisant cle ce seigneur, ainsi que sa puissance; mais, quant à sa puissance, il n'en usoit presque

jamais; à l'égard de sa bienfaisance, il l'avoit poussée si loin, qu'il étoit parvenu, par degrés, à désobliger presque tout le monde. Les grands hommes savent seuls que si un bienfait ne nous attache pas toujours celui qui le reçoit, il est du moins certain qu'il nous attire souvent plus d'un ennemi.

Quoi qu'il en soit, Jenny ne tarda pas à se voir affranchie des persécutions de la paroisse, & à devoir à son bienfaiteur un asyle qui la mettoit à l'abri de toute espèce de reproches. Cette nouvelle mit le comble à la rage des envieux: dès que la malignité eut perdu de vue son principal objet, il lui en fallut un autre; & cet autre ne sut rien moins que M. Alworthy lui-même.

On se dit bientôt à l'oreille que lui seul étoit le pere de l'enfant. On en trouva la preuve dans sa conduite pendant le cours de cette affaire: s'il n'avoit pas eu ses raisons secrettes, le crime auroit été puni,

Jenny seroit déjà à Bridwel.

Ces calomnies eussent pu toucher un homme moins ferme, & d'une réputation moins bien établie. M. Alworthy les méprisa: elles tomberent d'elles-mêmes, ou ne servirent plus que de supplément aux conversations des commeres du voisinage.

Ceci posé, nous souhaiterons un bon voyage à Jenny, nous lasserons à son enfant le terns de croître un peu, & nous passerons à des matieres de plus grande importance.

## CHAPITRE VIII.

Hospitalité de M. Alworthy. Caractères crayonnés de deux freres, un médecin & un capitaine.

LE château de M. Alworthy, de même que son cœur, étoit ouvert à tout ce qui tenoit à l'humanité, & sur-tont aux personnes de quelque mérite. C'étoit à dire vrai, la seule maison d'Angleterre où l'on étoit sûr de trouver à dîner, pourvu qu'on en fût digne. Les hommes de génie, les favans, les artistes distingués, étoient ceux qu'il chérissoit le plus. Quoique son éducation eût été négligée, ses lumieres naturelles, perfectionnées par une application réfléchie à l'étude des belles-lettres, & par la fréquentation des gens de goût, l'avoient anica portée de connoître & d'apprécier les bons ouvrages de tout genre. Il n'est donc pas étonnant que les auteurs de différent genres abondassent dans une maison où il etoient si bien recus, où ils étoient sûrs de la bienveillance du maître, où, enfin, il pouvoient se regarder comme maîtres euxmêmes. Car M. Alworthy n'étoit pas d ces opulens fastueux, toujours prêts à ca resser les auteurs d'une certaine classe, dan l'espoir seul d'être amusés, instruits, flattés

### OU L'ENFANT

A prônés dans le mon étoit à soi-même; on tems; on y pensoit to sûr, enfin, dès que l'o d'être véritablement esti

Le docteur Blifil étc cultivoient le plus homme avoit eu le mal fruit de beaucoup de tal treté d'un pere à vouloir une profession absolume goût. Le docteur, par s'étoit donc appliqué, oi de s'appliquer à la médec les livres, ceux qui con tiere étoient ceux qu'il co & malheureusement po étoit en effet parvenu à p titre en toute espèce de celle qui pouvoit le met le pauvre homme, apr quarante ans, se voyoit

ceffité de vivre aux déper Un consive de cette d'être bles accueilli che auprès de qui l'infortun toujours recommandable que le docteur paroissoi fond de religion; & qui feul, il avoit droit de M. Alworthy & à Miss sédant les matieres de ce

Tom 1.

d'avoir souvent embarrassé tous les ministres des environs, trouvoit un singulier plaisir à les agiter avec lui, & bien plus encore à la façon polie dont le docteur favoit presque toujours le faire briller, en paroissant céder à la force des argumens qu'elle lui opposoit.

Il s'apperçut bientôt qu'il commençoit à plaire à Miss Brigitte: son amour propre en sut d'abord flatté; mais un ressouvenir cruel empoisonnoit toute sa joie. Il étoit marié depuis dix ans, & séparé de sa femme; & ce satal secret étoit connu de

M. Alworthy!

A force de rêver à son malheur, il se rappela qu'il avoit un frere, grand garçon bien bâti, âgé d'environ trente-cinq ans, d'une physionomie un peu dure, & nullement adoucie par une large balafre qu'il avoit au front, ( car il étoit officier réformé) mais qui, à tout prendre, étoit pourtant assez agréable quand il étoit de bonne humeur. Son éducation avoit été soignée. ainsi que celle du docteur, attendu que leur pere avoit destiné ce second fils à l'état eccléfiastique. Mais le vieux bon-homme ayant cessé de vivre avant que son cadet eût pris les ordres, le jeune écolier, qui avoit toujours eu un goût décidé pour la guerre, n'avoit pas balancé un instant à préférer la commission du roi à celle de son évêque. Il étoit parvenu, par grades, au poste de capitaine de dragons, lorsqu'une querelle qu'il avoit eue avec son colonel, l'avoit sorcé de se désaire de sa compagnie. Depuis sa retraite, il s'étoit jetté, par sorme d'amusement, dans l'étude des matieres de religion, & ne pouvoit, par conséquent, être soupçonné d'attachement pour les sentimens à la mode.

Ce personnage étoit, selon toute appatence, très-propre à réussir auprès d'une semme du caractère de Miss Brigitte; le docteur le sentit, & se détermina à l'amener sur la scene. Il n'aimoit pourtant pas excessivement son frere; & les biensaits que luimême avoit reçu de M. Alworthy, méritoient sans doute plus de reconnoissance.

Quel pouvoit donc être fon but ?

Etoit-il de ces gens qui se plaisent autant à faire le mal, que d'autres à faire le bien? ou du nombre de ceux qui, ne pouvant commettre un larcin par eux-mêmes, sentent du moins quelque plaisir en y participant par leurs conseils? ou ensin (car l'expérience du monde rend cette derniere conjecture assez probable) trouvons-nous réellement quelque plaisir à élever nos proches, quelque peu chers qu'ils nous soient d'ailleurs?

Mais quel que fût le motif du docteur, il suffit de savoir qu'il y tint sermement; qu'il ne tarda pas à introduire son frere dans le château; & qu'à peine le militaire

Вij

## 28 Tom Jones,

y avoit passé huit jours, que le docteur eut tout lieu de s'applaudir de la finesse de son discernement. Il est vrai que le capitaine avoit jadis lu son Ovide, qu'il savoit le mettre en pratique auprès des semmes, & que son charitable frere avoit eu soin de le mettre au fait du local.



## CHAPITRE IX.

# Amours raisonnables.

Miss Brigitte, à qui les vues du capitaine ne furent pas long-tems douteuses, & qui sentoit combien son but étoit légitime, n'en fut ni honteuse ni effrayée. Elle avoit pourtant le goût extrêmement délicat; mais les charmes de la conversation de son amant n'avoient pas tardé à lui faire oublier ce que le premier coup d'œil lui avoit montré de peu prévenant dans sa figure. Le capitaine, de son côté, calculoit les avantages solides qu'il pouvoit rencontrer dans ce mariage, & s'embarrassoit peu des autres, qu'il croyoit dignes de n'occuper que les amans vulgaires. Pour n'en pas imposer au lecteur, disons - lui nettement que le capitaine, depuis son arrivée au château, ou, pour le moins, depuis l'instant que son frere lui avoit sait quelques ouvertures de son projet, étoit déjà très-amou-. reux, c'est - à - dire, de la maison de M. Alworthy, de ses jardins, de ses terres, & de ses riches possessions.

Comme M. Alworthy avoit déclaré au docteur qu'il ne se remarieroit jamais, & qu'il lui avoit laissé pressentir que son intention étoit d'instituer spour son héritier l'un

des enfans que sa sœur pourroit avoir; le docteur & son frere crurent faire une très-bonne action en se hâtant de contribuer à donner l'être à une créature qui devoit se voir si libéralement partagée des dons de la fortune.

On vient devoir que cette même fortune étoie si propice aux louables intentions du capitaine, que, tandis qu'il dressoit son plan d'attaque vers miss Brigitte, cette demoiselle nourrissoit dans son cœur les mêmes intentions & les mêmes desirs, n'ayant, de son côté, d'autre crainte que celle de laisser trop éclater ses sentimens aux yeux du capitaine, & voulant pourtant en laisser assertiere, pour l'encourager dans son entreprise. Cette conduite devoit réussir avec un homme à qui rien n'échappoit : aussi réussit - elle.

Mais si le capitaine étoit comblé du succès de ses espérances auprès de miss Brigitte, il n'étoit pas sans inquiétude du côté de M. Alworthy. Quel que sût le désintéressement de ce Seigneur, le capitaine imaginoit qu'il en seroit de lui, comme de tous les autres hommes; & qu'un mariage si disproportionné pour la sœur, ne pourroit certainement plaire au srère. Il se détermina donc à ne laisser échapper aucune occasion de marquer en secret satendresse à miss Brigitte, saus à être toujours sur ses gardes en présence de M. Alworthy; & cette regle de

### ou l'Enfant Trouve.

conduite, qui fut très-approuvée par le docteur, eut toute la réussite que l'un & l'autre en attendoient. En moins d'un mois, le capitaine & mis Brigitte étoient mari & femme, sans que M. Alworthy se doutât seulement qu'ils s'aimassent.



## CHAPITRE X.

# Matieres prévues.

LES nouveaux époux & le docteur étoient également contens; mais il falloit rompre la glace avec M. Alworthy, & perfonne n'osoit l'entreprendre: le docteur ensin s'en chargea. Un jour que ce bon Seigneur se promenoit dans son jardin, le docteur, après avoir monté son visage sur le ton sérieux & assigé, lui sit part de cette nouvelle, qu'il seignoit de n'avoir apprise que dans l'instant même, & termina son discours par protester à M. Alworthy qu'il étoit si indigné de l'audace de son frere, que, dût-il vivre cent ans, il ne le reverroit jamais que pour lui reprocher son crime.

Mais M. Alworthy étoit trop philosophe, pour qu'un événement de cette nature pût troubler sa tranquillité. Il se rappela que sa sœur étoit plus que d'âge à faire un choix; & que l'époux qu'elle avoit pris, étoit d'une naissance à ne point la faire rougir: il se plaignit seulement, mais avec modération, de n'avoir pas été consulté par elle dans une affaire d'où dépendoit le bonheur de sa vie; & sinit par assurer le docteur, que, pourvu que les nouveaux époux sussent seulement

ou l'Enfant Trouvé.

satisfaits de leur sort, il ne conserveroit

contr'eux aucune ombre de ressentiment. Celui-ci, quoiqu'intérieurement au comble de ses vœux, exagéra la générosité de M. Alworthy, autant que l'ingratitude de fon frere, & s'emporta au point que ce seigneur eut toutes les peines du monde à l'appaiser, & à obtenir de lui la grace du ca-

Le docteur céda enfin, & n'eut rien de plus pressé que d'aller faire part à son frere du succès de son ambassade.

pitaine.



### CHAPITRE XI.

# Conclusion du premier livre.

J'AI lu, je ne sais où, que l'un des bons conseils que laissale diable à ses disciples, en prenant congé d'eux, étoit celui-ci: Quand vous serez montés où vous aurez voulu atteindre, renversez d'un coup de pied l'échelle: c'est-à-dire en bon françois, dès que tu seras sûr de ta fortune, quel que soit l'ami qui te l'ait procurée, hâte-toi de t'en défaire.

Soit que le Capitaine connut, ou non, cette maxime, il n'est pas moins certain qu'il se hâta d'agir en conséquence. Il ne sur pas plutôt paisible possesseur de misse Brigitte, & parfaitement réconcilié avec M. Alworthy, que son resroidissement pour le docteur frappa les yeux les plus indissérens, & sit des progrès si rapides, qu'il dégénéra bientôt en mépris.

Le docteur, qui s'en apperçut des premiers, ne put s'empêcher de lui en porter fecrétement quelques plaintes: mais il n'en eut d'autre réponse, sinon que, s'il n'étoit pas content des égards qu'on avoit pour lui dans le château, il étoit maître de se

choisir une retraite plus à son gré.

Ce conseil fraternel accabla le docteur

Rien en effet ne déchire plus vivement le cœur humain, que l'ingratitude de ceux en faveur desquels nous nous sommes rendus coupables. Lorsqu'en faisant le bien nous trouvons des ingrats, le seul plaisir de l'avoir fait nous offre du moins un motif de consolation: mais comment se consoler des procédés insultans d'un obligé, lorsque notre cœur nous reproche sans cesse de nous être rendu criminels pour un sujet qui n'en étoit pas digne.

Quoiqu'il en soit, les choses surent poussées au point que M. Alworthy lui-même voulut savoir du capitaine en quoi le docteur avoit pu l'ossenser; & ce frere dénaturé eut l'ame assez vile pour révéler la turpitude de son frere, en avouant qu'il ne pouvoit lui pardonner de l'avoir induit à tromper un beau-frere, qu'il aimoit & respectoit autant que M. Alworthy.

Mais ce dernier pensoit trop noblement pour adopter une pareille excuse, & marqua tant de mépris pour les personnes incapables d'oublier une offense, que le capitaine seignant de céder à la sorce de

fes raisonnemens, consentit à se racommoder avec son frere.

Quant à miss Brigitte, qui étoit encore dans le premier mois de son mariage, elle n'imaginoit seulement pas que son époux pût avoir tort. Mais malgré la réconciliation des deux freres, le même siel n'en B vi fermenta pas moins dans le cœur du cadet, qui fit naître tant d'occasions d'en donner secrétement des preuves au docteur, que ce malheureux, ne pouvant plus vivre au château, se détermina à affronter tous les désagrémens qu'il envisageoit dans le monde, plutôt que de supporter plus long-tems les mauvais procédés d'un frere qu'il gémissoit d'avoir si bien servi.

Il s'en alla droit à Londres où il mourut peu de tems après de chagrin: espèce de maladie qui tue bien plus de gens que l'on ne pense, & dont la cure tiendroit une place honorable dans nos papiers publics, si Messieurs les médecins avoient appris à

la guérir.



# LIVRE II.

CONTENANT divers événemens arrivés pendant les deux premieres années après le mariage du capitaine BLIFIL avec mis BRIGITTE ALWORTHY.

### CHAPITRE PREMIER.

Délicatesse du capitaine, au sujet des bâtards. Grandes découvertes de DÉBORA WILKINS.

HUIT mois après la célébration des noces, miss Brigitte Alworthy, à la suite d'un saississement, se trouva mere d'un gros garçon, qui se portoit très-bien.

La naissance d'un héritier, né d'une sour chérie, en comblant M. Alworthy de la joie la plus vive, ne diminua pourtant rien de la tendre assection qu'il portoit au petit ensant trouvé, dont il avoit été le parrein, auquel il avoit donné le nom de Thomas [celui de son propre patron], & qu'il n'avoit jamais manqué d'alter voir; au moins une sois le jour, depuis qu'il le faisoit nourrir au château.

épousée pour sa fortune, c'est-à-dire, pour une dote d'environ vingt livres sterlings, qu'elle y avoit amassée; au demeurant, laide, méchante, & qui s'étoit bientôt rendue plus redoutable dans l'école, & par-tout ail-

leurs, que son mari même.

Dix ans s'étoient passés depuis ce mariage; Partridge n'en avoit pas encore trente, & sa femme n'étoit pas encore mere. De là mille especes de tribulations pour notre pédagogue: sa jalouse moitié soussire à peine qu'il envisageât d'autres semmes qu'elle; la moindre politesse de la part de son époux à ses voisines, suffisoit pour la mettre en sureur. De là encore, le soin qu'elle avoit toujours eu de n'avoir dans sa maison que des servantes très-maussades, de ces filles, en un mot, dont la sigure est presque caution de la vertu.

Jenny, quoique jeune, étoit de ce nombre: nous l'avons déja infinué; elle étoit d'ailleurs extrêmement modeste, qualité très-recommandable auprès des semmes jalouses: aussi avoit-elle passé quatre ans entiers chez Partridge, sans avoir inspiré même du soupçon à sa maîtresse, qui, loin de la regarder comme un objet de tentation pour son mari, n'avoit même pas trouvé mauvais qu'il la mit au nombre

de ses disciples.

Mais il en est de la jalousie comme de la goutte : quand ces sortes de maladies

sont dans le sang, rien n'en peut prévenir les accès: un rien suffit pour les produire, & presque toujours lorsqu'on s'y attend le moins. C'est ce qui étoit arrivé à Madame Partridge. Après avoir souffert, pendant quatre ans, que son mari enseignât cette fille, sans en avoir conçu le moindre oinbrage; un jour qu'elle étoit entrée dans l'école où cette fille lisoit, tandis que son maître étoit appuyé sur elle, Jenny Jones, à la vue de sa maîtresse, s'étoit levée brusquement de sa chaise avec un air de confusion, qui n'avoit paru que trop sufpect; & madame Partridge, ayant alors ouvert les yeux sur les complaisances de fon mari pour cette jeune fille, n'avoit attendu, pour éclater, qu'une occasion que le hazard fit bientôt naître. Partridge & fa femme étant à table, & le pédagogue ayant demandé à boire à Jenny, s'étoit exprimé en ces termes : Da mihi aliquid potum. La pauvre fille, à ce mauvais latin, n'avoit pu s'empêcher de sourire; & alors sa maîtresse, ayant interprété ce sourire conformément à ses idées, après lui avoir fait voler son assiette à la tête, l'avoit poursuivie, le couteau à la main. iusque dans la rue, en l'accablant des noms les plus infâmes.

C'est ainsi que Jenny étoit sortie de chez Partridge, qui, pour faire supaix avec sa femme, s'étoit cru obligé de con-

## TOM JONES,

venir [ en niant pourtant formellement qu'il fût question d'amour entr'eux ] que Jenny étoit devenue obstinée & impertinente, depuis qu'elle s'étoit imaginée en savoir autant, & peut-être plus que son maître.

Cette docilité de l'époux, jointe à quelques caresses de surérogation, avoit tellement calmé l'épouse, que plusieurs mois s'étoient passés entr'eux dans la tranquillité la plus prosonde; quand le babil d'une vieille commere vint tout-à-coup la troubler de nouveau, en apprenant à madame Partridge, & l'accouchement de Jenny, & tout ce qui venoit d'arriver au château.

Jamais incendie ne fut plus promt, & n'eut de suites plus terribles. Madaine Partridge, après avoir calculé sur ses doigts, croit que l'enfant peut avoir été fait chez elle; ses anciens soupçons renaissent, & se changent en certitude; son mari n'a laissé partir Jenny, que pour tromper d'autant mieux sa femme; peutêtre même étoit-il déja dégoûté de cette fille. & qu'il avoit saiss l'occasion de s'en débarrasser. Partridge n'est donc qu'un traître, un perfide, un monstre digne des plus affreux supplices .... A ces mots. elle vole chez elle : ses mains, ses dents, sa lamue, tombent & agissent à la sois sur le pacifique époux, qui, tout étourdi

## OU L'ENFANT TROUVÉ.

de l'orage, laisse le tems à l'amazone de le couvrir & de plaies & de sang; mais qui, réveillé par la douleur & la violence des coups, quitte la désensive, se saist des bras de son épouse, & lui fait ensin sentir toute la vigueur des siens.

Le bruit attire les voisins. Madame Partridge, échevelée, & couverte du sang de son mari, ne manque pas de s'évanouir: toutes les semmes la secourent. Elle ouvre enfin un œil mourant, pour accuser Partridge d'avoir voulu l'assassiner, après avoir déshonoré son lit: de là, grande rumeur, grand scandale dans la paroisse.

Le pauvre Partridge montre en vain les preuves sanglantes de l'aménité du caractère de son épouse; toutes les semmes le condamnent, tous les hommes l'exhortent à vivre mieux à l'avenir; chacun retourne ensin chez soi, & laisse les deux conjoints vis-à-vis l'un de l'autre.

### CHAPITRE IL

# Suite du précédent.

DÉBORA ne fut pas la derniere à être instruite des particularités de cette avanture. Elle avoit trop pénétré les sentimens du capitaine Blisil à l'égard du petit Tom Jones, pour perdre l'occasion de se concilier les bonnes graces de ce nouveau maître, en lui donnant des armes propres à combattre l'extrême attachement de M. Alworthy pour le prétendu orphelin.

Le capitaine, en bon politique, ne parut que médiocrement flatté de cette confidence, mais ne se promit pas moins d'en faire usage dès qu'il en croiroit l'occasion favorable.

Elle se présenta environ un mois après, dans une grande conversation qu'il eut, en se promenant avec M. Alworthy, sur la charité. Le capitaine y soutenoit, contre le sentiment de son beau-frere, que la charité cessoit d'être vertu & devenoit soiblesse, dès qu'elle s'étendoit jusques sur des sujets, dont les mœurs corrompues avoient droit d'exciter l'indignation plutôt que la pitié. Un homme comme Partridge, par exemple (ajouta-t-il avec un sang-froid

réfléchi), paroîtra-t-il à tous les yeux un

digne objet de charité?

M. Alworthy marqua quelque surprise au nom de Partridge; & bien plus encore, lorsqu'après avoir prié le capitaine de s'expliquer, il eut appris que cet homme étoit le pere du jeune orphelin.

Débora fut d'abord appelée; elle eut ordre de se rendre de nouveau sur les lieux; d'y faire de plus amples informations; & au cas que Partridge se trouvât réellement coupable, de le faire citer juridiquement au tribunal de M. Alworthy,

alors juge de paix du canton.

Il est bon de savoir que la semme de Partridge, après le grand combat dont nous avons parlé dans le dernier chapitre, avoit constamment resusé toute espece d'accommodement avec son mari, à moins qu'il ne s'avouât coupable du crime dont elle prétendoit avoir eu la certitude; & que Partridge, soit par foiblesse, soit par crainte, ou purement pour le bien de la paix, avoit sait cet aveu, sous condition expresse qu'elle ne lui en parleroit jamais.

La vigilante Débora, informée de cette circonstance, courut chez cette semme, sui promit la protection de M. Alworthy, l'assura même de la sienne; & après lui avoir protesté que la punition de son marine nuiroit en rien au bien de ses affaires, non plus qu'à sa famille, détermina Mada;

me Partridge à soutenir en jugement tout ce qu'elle venoit de lui avouer en particulier.

Les parties assignées en conséquence, c'est-à-dire, Partridge & sa femme, comparurent au tribunal de M. Alworthy. L'époux prétendit en vain réclamer contre l'aveu sait à sa femme, en saveur des motifs qui le lui avoient arraché. Tout ce qu'il put obtenir, sut de saire renvoyer la cause à trois jours, après avoir supplié M. Alworthy de saire appeler Jenny Jones pour lui être confrontée, & se croyant très-sûr que cette sille lui rendroit toute son innocence.

M. Alworthy, quoique indigné contre Partridge, qu'il avoit tout lieu de regarder comme coupable, étoit un juge trop intègre pour refuser d'entendre tous les témoins qu'un accusé pouvoit citer pour sa défense. Un messager su dépêché pour chercher & amener Jenny au château. Mais son voyage su inutile: il rapporta que cette fille, depuis quelques jours, avoit abandonné le lieu de sa retraite, pour suivre un officier qui venoit d'y faire recrue.

Cette nouvelle acheva de décider le juge: la déposition d'un pareil témoin ne pouvoit être regrettée. Partridge, malgré ses pleurs & ses protestations, sut déclaré coupable, par conséquent indigne à l'avenir

# OU L'ENFANT TROUVE.

des bienfaits de M. Alworthy, & chassé

pour jamais du château.

Sa femme ne tarda pas à connoître que Débora l'avoit trompée, & à se repentir amérement du témoignage qu'elle avoit porté contre son mari: mais il étoit trop tard; il fallut se soumettre à son sort, qui devint bientôt déplorable.

Partridge n'étoit déja que trop paresseux; le désespoir le rendit insensible. Son école fut bientôt déserte; la misere l'assaillit de toutes parts: sans quelques charités secrettes, dont le lecteur n'aura pas de peine à présumer la fource, sa femme & lui seroient morts de misere.

La jalouse Partridge ne tarda pas de succomber à tant de maux; & son mari, n'ayant plus rien qui l'arrêtât dans le canton, prit le parti d'aller chercher fortune

ailleurs.



### CHAPITRE III.

# Changement de scene.

Venu à perdre totalement le pauvre Partridge, il n'avoit pourtant point atteint le but auquel il aspiroit le plus: le petit Tom étoit encore dans le château; M. Alworthy l'aimoit toujours. Il sembloit même que la sévérité dont il avoit usé envers le pere, eût ajouté à la tendresse qu'il avoit déja pour le sils. Cette remarque acheva d'aigrir la bile du capitaine: tout ce que donnoit son beau-frere, étoit à ses yeux autant de diminué sur un bien qu'il regardoit déja comme le sien propre.

Il s'en falloit beaucoup, sur cet article, ainsi que sur bien d'autres, que sa femme pensât de même. Depuis les premiers transports de leur tendresse, elle s'appercevoit chaque jour d'un nouveau déchet dans les attentions & dans les complaisances qu'il avoit eues pour elle. L'air rêveur & soucieux, le ton sec & dur, le propos impératif, tout ensin ne lui montroit plus dans cet époux, qu'un maître despotique, & dont l'ingratitude étoit digne de son mépris.

L'orgueil a les yeux fins : le capitaine démêla aisément les sentimens de son épouse,

## ou l'Enfant Trouvé.

& en fut d'autant plus humilié, qu'il ne pouvoit intérieurement l'accuser d'injustice : le dégoût qu'il avoit conçu pour elle, n'en devint que plus grand. Du dégoût à la haine, il ne restoit qu'un pas à faire; il sut bientôt franchi.

A dater de cet instant, le commerce qu'ils eurent ensemble ne consista plus que dans la façon de se prouver leur haine réciproque, de maniere pourtant (& ce par dissérens motifs) à n'en laisser rien transpirer aux yeux de M. Alworthy; Madame Bliss, en conséquence, redoubla de tendresse pour le pent Tom Jones, & lui prodigua les mêmes caresses qu'à son propre ensant.



### 50

# CHAPITRE IV.

Recette infaillible pour regagner l'affection d'une épouse, même dans les cas les plus désespérés.

LE capitaine se consoloit des mauvais quart-d'heures qu'il passoit le moins qu'il pouvoit avec son épouse, dans la contemplation & dans le calcul des richesses immenses qu'il comptoit recueillir au décès de M. Alworthy.

Il visitoit, toisoit secrétement, estimoit tout, projettoit des changemens, des réparations, des agrandissemens, tant au château, qu'aux jardins, & au parc. Ces utiles amusemens occupoient presque tout son loisir; & il étoit ensin parvenu à dresser un plan conforme à ses projets, & pour l'exécution duquel il ne manquoit plus qu'une bagatelle, c'est-à-dire, le promt trépas de M. son beau-frere.

C'est au milieu de ces riantes spéculations, qu'un accident, très-imprévu, vint tout-à-coup en interrompre & en borner le cours. Toute la malignité de la fortune ne pouvoit en imaginer un plus cruel & plus propre à renverser tous les dessens & les plans de notre homme. Mais [pour ne point ou l'Enfant Trouvé. 31 tenir le lecteur trop en suspens], c'est à l'instrut marge où il déveroit par avenue.

l'instant même où il dévoroit, par avance, la succession de son beau-frere, que le pau-vre capitaine.... mourut subitement d'une attaque d'apoplexie. Grand exemple de cette vérité, si vivement exprimée dans ce passage d'Horace....

Tu, fecanda marmora, Locas fub ipfum funus: & fepulchri. Immemor, firuis domos.

Ce qu'on pourroit, je crois, paraphrafer ainsi en françois: » Mortel aveugle! » tu prépares les matériaux les plus pré-» cieux pour te faire un palais, quand » le pic & la bêche te sont seuls néces-» faires. Qu'as-tu besoin d'un logement de » cinq cent pieds, sur cent; songe à celui » de six, sur deux! «

M. Alworthy, sa sœur, & une autre dame, étoient dans la salle à manger, lorsqu'on vint leur apprendre ce tragique événement. M. Alworthy en sut véritablement affligé, & Madame Blissl, après un long évanouissement, sit retentir les voûtes du château des sons aigus de sa douleur. Tout cela étoit dans l'ordre: elle n'étoit pas semme à y manquer: aussi rendit-on exactement à la mémoire de ce cher époux tous les devoirs que la coutume & la décençe la plus rigide exigeoient de sa veuve.

### TOM JONES,

Ce fecond livre, quoique court, fera pourtant, avec la permission du lecteur, terminé à cette époque. Nous lui épargnerons même le détail de ce qui s'est passé dans la famille de M. Alworthy, pendant le cours des douze années qui suivirent la mort du capitaine Bliss, dans la juste impatience d'amener plutôt sur la scene le vrai héros de cette histoire, que nous allons ensin trouver âgé d'environ quatorze ans.



# L-I V R E III.

CONTENANT ce qui s'est passé de remarquable chez M. ALWORTHY, pendant le cours de deux années, c'est-à-dire, depuis que TOM JONES eut atteint l'âge de quatorze ans, jusqu'à seize.

### CHAPITRE PREMIER.

Peu de choses, mais nécessaires.

Dans la résolution où nous sommes, en écrivant cette histoire, de ne flatter per-sonne, & de laisser à la vérité seule le soin de guider notre plume, nous nous voyons sorcés de présenter ici notre héros d'une sa-con bien moins avantageuse que nous ne l'eussions souhaité. Il saut donc l'avouer de bonne grace: Tom Jones, en grandissant, n'avoit pas donné bonne opinion de ce qu'il seroit un jour, & étoit regardé, dans toute la samille de M. Alworthy, comme ce qu'on appelle, vulgairement, un très-mauvais sujet.

Le mal de l'avanture, c'est que plus d'une raison fondoir & justifioit le jugement que

l'on portoit de lui. Son penchant au libertinage s'étoit manifesté dès l'enfance : il avoit, par exemple, été déja convaincu d'avoir volé du fruit dans un verger voisin, un canard chez un fermier, & une bale de

paume dans la poche de M. Blifil.

Les vices du petit Jones se grossissionent encore aux yeux des spectateurs, même les plus indisserens, à côté des vertus du jeune M. Bliss. Tout retentissoit des louanges de ce dernier; on ne promit jamais tant à son âge: il étoit sobre, posé, pieux, & beaucoup plus discret que ne le sont bien d'autres à quarante ans; on l'aimoit, en un mot, autant que l'on haissoit Jones; & l'on blâmoit M. Alworthy de soussir que son neveu sût élevé avec un petit vaurien, dont l'exemple pouvoit être si contagieux.

Une petite avanture qui arriva alors, peindra mieux le caractere de nos deux condisciples, que tout ce que nous pourrions

en dire.

Tom, qui, tout méchant qu'il est, est le héros de notre histoire, dans tout le domestique de la famille, n'avoit qu'un seul ami. C'étoit un garde-chasse, qui, ainsi que lui, ne valoit pas grand'chose; dont les notions sur la dissérence du tien & du mien, n'étoient pas plus étendues que celles de Tom lui-même; & que l'on soupçonnoit, avec quelque espece de sondement, de n'avoir pas peu servi à engager notre orphe-

lin dans les mauvaises actions que nous venons de rapporter. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le canard & les fruits dérobés, avoient été portés chez lui, & que sa famille en avoit prosité. Ce qu'il y a encore d'aussi certain, c'est que Jones seul sut accusé & convaincu du vol, & qu'il en porta seul & la peine & le blâme, ainsi que dans l'occasion suivante.

Le petit Tom étoit à la chasse avec ce même garde, lorsqu'une compagnie de perdrix qu'il avoit fait lever sur les terres de M. Alworthy, alla se remettre sur le territoire

d'un gentilhomme du voisinage.

M. Alworthy avoit expressement défendu au garde, sous peine d'être renvoyé, de suivre le gibier sur les terres de ses voisins, & notamment sur celles du gentilhomme en question, plus jaloux mille fois de sa chasse, qu'un Espagnol ne l'est de sa maîtresse. Cependant les instances de Jones, jointes au penchant naturel du garde, l'emporterent sur les désenses de M. Alworthy : ils pasferent les bornes fatales, & tuerent une perdrix. Malheureusement pour eux. le gentilhomme, qui ne dormoit jamais; & qui n'étoit pas loin, étoit accouru au coup. avoit pris Tom sur le fait, & cherché vainement le garde, qui s'étoit caché dans l'épaisseur d'un buisson voisin.

M. Alworthy avoit été averti du crime, dont on demandoit une vangeance éclatan-

te contre les deux coupables. Quoiqu'on n'en eût attrapé qu'un, on avoit très-diftinctement entendu deux coups de fusil : ainsi c'étoit au criminel saiss à dénoncer

son complice.

Interrogé sur ce forsait, Tom avoua ingénument la vérité, & prétendit seulement qu'il avoit cru pouvoir suivre une couvée appartenante à M. Alworthy, puisqu'elle étoit originaire de son territoire; mais il nia si fermement [quoiqu'après avoir un peu hésité] qu'il eût aucun compagnon avec lui, que M. Alworthy l'en auroit cru sans doute, si le gentilhomme & son laquais n'eussent point persisté avec serment dans leur accusation.

Le garde-chasse, dont la réputation étoit déja plus que suspecte, sut mandé sur le champ. Mais, sûr de la parole que Jones lui avoit donnée, de tout prendre sur son compte, il protesta, sans balancer, qu'il

toit innocent.

Mais M. Alworthy, après avoir vivement pressé Jones de confesser la vérité d'un fait qu'il étoit résolu d'approsondir, indigné ensin d'une obstination dont il n'étoit pas la dupe, le renvoya avec colere, en lui donnant jusqu'au lendemain matin pour faire ses réslexions, & en l'avertissant qu'un autre juge plus sévere iroit alors l'interroger.

Le pauvre Tom dormit très-peu. Sa plus

# ou l'Enfant Trouvé.

grande terreur n'étoit pas celle du châtiment; il craignoit d'être trahi par son courage, & de se voir forcé de manquer à ce qu'il avoit promis au garde-chasse, dont

la fortune dépendoit de sa fermeté.

Dès le matin, le révérend M. Tuakum, à qui M. Alworthy avoit confié l'éducation des deux jeunes gens, vint grâvement renouveller l'interrogatoire de la veille, & reçut les mêmes réponfes, dont le réfultat fut une correction si fanglante, que tout autre que Jones y eût sans doute succombé. Il la soutint avec constance, très-déterminé à se voir écorché vif, plutôt que de trahir son ami.

M. Alworthy, qui s'apperçut bientôt, par les discours du précepteur, outré de n'avoir pu parvenir à vaincre son disciple. que cet homme avoit poussé la sévérité audelà de ses intentions, finit par plaindre le: petit orphelin, à croire que le gentilhomme accusateur pouvoit s'être trompé, & que le domestique de celui-ci pouvoit n'avoir parlé que par complaisance pour son maître. Et comme la cruauté, ainsi que l'injustice, étoient deux idées dont ce digne feigneur étoit incapable de supporter un seul! instant le sentiment intérieur, il envoya appeler Jones, auquel il dit, après quelques exhortations aussi tendres que sinceres... Je: fuis maintenant convaincu, mon cher enfant, de l'injustice de mes soupçons, & bien saché de la punition rigoureuse qu'ils vous ont attirée. Il lui donna ensuite, par forme de réparation, un petit cheval, en lui répétant combien il avoit de regret d'avoir agi si rigoureusement.

Cet excès de bonté pénétra Jones. Plus accablé de la générosité de M. Alworthy, que des coups de fouet de Tuakum, il se précipita aux pieds de son bienfaiteur... Ah, monsieur! ah, monsieur, (lui dit-il en pleurant) votre bonté m'accable! & d'autant plus que je m'en trouve indigne... Cédant alors au sentiment qui l'animoit, Tom alloit tout avouer à M. Alworthy, lorsque le bon génie du garde-chasse lui remit devant les yeux toutes les conséquences de cet aveu; & cette seule considération lui ferma dans l'instant la bouche.

Tuakum épuisa sa réthorique pour dissuader M. Alworthy d'une clémence qu'il croyoit déplacée, en insinuant qu'une seconde correction arracheroit probablement la vérité de la bouche du coupable. Cet avis sut rejetté. Il n'a déja que trop soussert, répondit M. Alworthy, même en le supposant tel; & dans ce cas, je le crois pardonnable, puisque l'honneur seul a pu l'engager à se taire.

L'honneur! s'écria Tuakum, avec chaleur: pur entêtement, pure obstination! l'honneur peut-il inspirer un mensonge?

# ou l'Enfant Trouvé.

l'honneur peut de subsister indépendamment de la religion?

Ce discours se tenoit à table, vers la fin du dîner, en présence d'un troisieme personnage, qui y prit part, & qu'avant d'aller plus loin, il faut faire connoître au lecteur.



#### CHAPITRE III.

Caractere de M. SQUARE le philosophe, & de M, TUAKUM le puritain.

CE convive, qui depuis quelque tems demeuroit chez M. Alworthy, se nommoit Square. Ses talens n'étoient pas du premier ordre; mais une-éducation savante y avoit suppléé. Il étoit fort versé dans l'étude des anciens, savoit par cœur son Aristote & son Platon, avoit cherché à se sormer sur ces grands modeles: mais, toujours platonicien pour la morale, il étoit souvent péripatéticien pour la religion.

Quoiqu'il eût établi sa morale sur celle de Platon, M. Square s'accordoit assez avec les opinions d'Àristote, lorsqu'il le regardoit plutôt comme philosophe, que comme législateur; & ce dernier sentiment l'avoit amené, par degrés, au point de n'envisager les vertus que comme des matieres de

théorie.

Tuakum & lui ne se rencontroient gueres sans disputer. Eh, pouvoient-ils être d'accord? leurs principes étoient diamétralement contraires. Square étoit convaincu que

ites les vertus étoient dans la nature, & l'il en étoit des vices de l'ame, comme de leur formité des corps, Tuakum soutenoit,

au contraire, que l'ame humaine, depuis la chûte du premier homme, n'étoit plus qu'une sentine d'iniquités. Ils ne s'accordoient que dans un seul point: c'est que lemot bonté n'entroit jamais dans leurs disputes. Le premier, ne jugeoit de toutes les actions que par la regle inaltérable du droit, & l'éternelle convenance des choses; l'autre ne connoissoit d'autres loix que celles de l'expresse autorité.

Après ce léger crayon de leur caractere; le lecteur est prié de se rappeler que le ministre avoit cru accabler M. Alworthy, en lui demandant si l'honneur pouvoit subsister.

indépendamment de la religion?

Square se chargea de la réponse, qui produisit une longue dispute que je crois devoir supprimer, & sur laquelle les deux champions s'escrimeroient peut-être encore, sans un incident qui vint tout-à-coup les interrompre.



### CHAPITRE III.

'Apologie nécessaire pour l'auteur. Incident trivial, qui peut-être en a aussi besoin.

JE dois encore, avant d'aller plus loin, supplier le lecteur de ne pas craindre que mon but soit d'offenser personne, & surtout ceux qui ont le bonheur d'être attachés à la religion, ainsi qu'à la vertu. Loin de vouloir jetter un ridicule mal fondé sur ce qui seul est capable de purifier & ennoblir le cœur de l'homme, mon but ne tend qu'à démasquer les sectateurs outrés de deux systèmes mal conçus, par conséquent plus dangereux en Angleterre, où tout est enthousiasme, que par-tout ailleurs. Ce n'est donc, ni la religion, ni la vertu que je prétends attaquer ici; c'est l'abus de l'une, & le défaut de l'autre, dans deux personnages aussi vains qu'entêtés de l'obscure sublimité de leurs idées. Si Tuakum avoit moins négligé la vertu, & Square la religion, dans la composition de leurs différens systèmes, & n'eussent pas exclu du cœur humain tout principe de bonté nasurelle, je me serois gardé de les représenter comme deux objets de dérision dans une histoire que je crois, après cette déclaration. pouvoir enfin poursuivre.

### ou l'Enfant Trouvé.

L'incident qui mit fin à la contestation rapportée au dernier chapitre, n'étoit autre chose qu'une querelle entre M. Blisi & Tom Jones, & dans laquelle ce dernier avoit ensanglanté le nez de son camarade. Le jeu avoit occasionné leur différend. Le sage Blifil s'étoit oublié au point de traiter Tom de vilain bâtard; & l'autre, qui souvent n'étoit pas endurant, y avoit répondu

par un vigoureux coup de poing.

Blifil, les yeux en larmes, & le nez en fang, demandolt justice à son oncle, & au redoutable Tuakum; Tom ne s'excusoit que sur l'atrocité de l'insulte, dont Bliss! n'avoit eu garde de parler; & M. Alworthy alloit l'absoudre, en lui recommandant plus de modération à l'avenir; lorsque le vindicatif Blifil, obstiné à nier l'injure qu'il avoit faite à Tom, s'écria qu'il n'étoit pas étonnant qu'un menteur, capable de nier certains faits, sût au besoin en inventer d'autres.

Quels font, quels font ces faits? inter-

rompit Tuakum avec chaleur.

Blifil, qui se sentoit soutenu, révéla alors le secret que Tom lui avoit confié la veille,

de sa partie de chasse avec le garde.

A ces mots, Tuakum, les yeux étincelans de joie, chanta victoire; & insulta au malheur de Jones, autant qu'à la crédulité de M. Alworthy.

Tom, aux genoux de ce seigneur, ne

# Tom Jones,

se fit plus presser d'avouer sa faute. Lé mensonge, dit-il, lui étoit aussi odieux. qu'à tout autre; mais il avoit cru que l'honneur l'obligeoit de fauver le garde-chasse, & avec d'autant plus de raison, que c'étoit lui-même, qui, par ses instances, avoit forcé ce pauvre malheureux d'entrer avec lui fur le territoire du gentilhomme voisin. Il affirma ce fait; & finit par supplier M. Alworthy de ne punir que le vrai coupable. & de regarder en pitié la famille d'un infortuné, dont lui seul avoit causé la perte. Reprenez vos bienfaits! Monsieur, s'écrioit-il encore en pleurant; je vous ai déja. dit que j'en étois indigne! Otez-moi le petit cheval qui fait tous mes plaisirs: mais pardonnez au pauvre George!

M. Alworthy, après avoir révéquelques. instans, renvoya les parties, avec ordre.

de mieux vivre ensemble à l'avenir.



#### CHAPITRE IV.

# Opinions diverses.

IL est assez probable que le jeune Blifil en dévoilant ainsi un secret qui ne lui avoit été révélé que sous le sceau de la plus intime confiance, épargna à Tom Jones une nouvelle correction, peut-être un peu plus rigoureuse encore que la premiere. La circonstance du nez cassé, donnoit si beau jeu au débonnaire Tuakum! mais l'importance de l'autre matiere fit oublier celle-ci: M. Alworthy déclara même qu'à cet égard Tom méritoit plutôt d'être récompensé que puni: & cette sentence fit tomber les verges de la main du pédagogue.

Mais il n'en disserta pas moins contre une indulgence qu'il regardoit comme criminelle. C'est, disoit-il, encourager le crime; c'est s'en rendre complice, que de ne le point punir. Il s'étendit long-tems sur ce sujet. & notamment sur la correction des enfans: il cita Salomon, les Peres, & leurs commentateurs. De-là, passant à l'horreur que doit inspirer le mensonge, il prouva à l'affemblée qu'il n'étoit pas moins.

favant sur ce point que sur l'autre.

Square, après avoir rêvé long-tems, dit qu'il tâchoit en vain d'accorder le procédé de Jones, avec l'idée de la versu parfaite. Il avoua qu'au premier coup-d'œil, on trouvoit dans cette action, l'air de la fermeté: mais que la fermeté étant une vertu, & la fausseté un vice, il n'étoit pas possible de les allier ensemble. Il termina son discours, dont je ne donne ici que la substance, par dire que la vertu & le vice se trouvant ici consondus, il laissoit aux lumieres de M. Tuakum à décider si quelques coups de souet seroient absolument inutiles en cette occasion.

Nos deux docteurs, étant d'accord pour condamner Jones, ne pouvoient manquer de l'être pour exalter le jeune Blifil. Mettre la vérité au jour, c'étoit, suivant le docteur, remplir le premier devoir d'un homme religieux; suivant le philosophe, c'étoit éminemment se conformer à la regle du droit, & à l'inaltérable convenance des

choses.

Tout ceci cependant, quoique profondément discuté, étoit de peu de poids auprès de M. Alworthy, & ne put le résoudre à permettre que l'on châtiât Jones. Il sentoit, au dedans de lui même, que l'invincible sidélité que ce jeune homme avoit gardée à son ami, s'accordoit davantage avec sa propre façon de penser, qu'avec la religion de Tuakum, & la philosophie de Square. Sur quoi il désendit expressément au premier de châtier Tom, & de lui parler du passé.

# OU L'ENFANT TROUVÉ. 67

Le pédant fut forcé d'obéir, mais non fans répugnance, ni fans répéter plus d'une fois entre ses dents que ce jeune homme étoit

perdu.

Quant au garde-chasse, M. Alworthy crut devoir être plus sévere. Il pensoit, avec justice, qu'une fausseté hazardée pour excuser un ami, est bien moins criminelle que celle que nous inventons pour nous excuser nous - mêmes. Ce qu'il reprochoit encore plus à cet homme, c'étoit d'avoir lâchement sousser que le pauvre Tom s'exposât, pour l'amour de lui, à un châtiment aussi rigoureux, & que le garde pouvoit prévenir, en osant déclarer la vérité. Arcêt, en conséquence, en vertu duquel George sut payé, & chassé du service de M. Alworthy.

Dès que cette histoire sur rendue publique, bien des gens, en comparant la conduite de Blisil avec celle de Jones, ne surent pas du sentiment de MM. Square & Tuakum. Blisil, qu'on estimoit auparavant, sut regardé comme une ame basse, comme un tartusse, sans honneur & sans soi. Tom, qui la veille étoit aussi craint que hai, parut

aussi généreux qu'estimable.

Quel affront pour nos docteurs, qui tous deux avoient une prédilection décidée pour Blifil, fouple, docile, recueilli, attentif à leurs leçons, admirateur de leur doctrine, vantant les talens de chacun d'eux en par-

ticulier, & ne cessant, en leur absence; de rendre graces à son oncle de lui avoir choisi de si grands maîtres! louanges indirectes qui leur étoient rendues par le canal de l'oncle, & qui, par conséquent, les stattoient davantage. Tous deux haissoient Jones, étourdi, dissipé, souvent sans respect pour eux, inattentis à leurs préceptes, ainsi qu'à leurs exemples, incapable d'en sentir l'excellence & de les admirer; bâtard de plus, par conséquent indigne que des maîtres aussi sublimes sussent forcés, par pure complaisance, de se rabaisser jusqu'à lui.

Lorsque M. Alworthy, qui préféroit avec raison l'éducation privée, à celle des colleges d'Angleterre, avoit cherché un précepteur pour son neveu & pour Jones; un de ses intimes amis lui avoit indiqué & recommandé Tuakum, comme un hommequi, après avoir passé presque toute sa vie dans un college, avoit une grande réputation du côté de la science, de la religion & des mœurs. Il n'avoit point, dans les commencemens, démenti ce caractere: les imperfections n'avoient percé que par degrés, mais n'avoient point assez frappé M. Alworthy, pour lui faire oublier les bonnes qualités du docteur. Ajoutons à ceci que les erreurs qu'il avoit apperçues. dans la doctrine de Square, engageoient encore plus ce seigneur à ne pas renvoyer-

# OU L'ENFANT TROUVÉ. 6

Tuakum, sur-tout après avoir imaginé que les tempéramens dissérens de ces deux personnages, étoient très-propres à les corriger mutuellement de leurs désauts; & qu'avec sa propre assistance, il n'en pouvoit résulter, pour les deux disciples, que d'excellens principes de religion & de vertu-

Après avoir fait part au lecteur de cette observation nécessaire, il nous reste à lui rendre compte d'un nouveau motif qui engageoit secrétement le philosophe & le pédagogue à marquer plus d'attachement pour Blisil, que pour Tom. Mais cette matiere est assez importante, pour mériter un chapitre particulier.



### CHAPITRE V.

'Cela est encore mieux fondé.

APPRENEZ donc, lecteur, que dès leur entrée au château, nos deux favans avoient pris tant de goût pour M. Alworthy, l'un à cause de sa vertu, l'autre à cause de son amour pour la religion, que chacun d'eux avoit résolu de s'attacher à lui par les liens les plus étroits: c'est-à-dire, que l'un & l'autre avoient jetté les yeux sur Madame Blisil, cette bien plus riche qu'aimable veuve, dont nous n'avons sait aucune mention depuis la mort de son mari; mais que vous n'avez sans doute pas encore oubliée.

Le desir de lui plaire, les rendoit attentiss à en chercher toutes les occasions; & la constante préférence qu'ils donnoient à son fils sur le petit Jones, leur paroissoit un moyen aussi simple que naturel de parvenir à leur but: ils ne doutoient pas que la tendre amitié de M. Alworthy pour l'ensant trouvé, ne dût très-sort déplaire à Madame Bliss. En raisonnant ainsi c'après eux-mêmes, ils regardoient les cases ses qu'elle faisoit à cet ensant, comme un c'et de sa politique, ou de sa complaisance e ur son frere: d'où ils concluoient tous acux

# ou l'Enfant Trouvé. 71

que Tom en étoit, intérieurement, encore

plus odieux à la bonne dame.

Mais, quelque discrette que sût leur passion, madame Blisil n'avoit pas tardé à s'en appercevoir, & à en tirer tout le fruit qu'elle en vouloit: c'est-à-dire, beaucoup de complaisance de leur part pour ses sentimens, quels qu'ils sussent; & le plaisir, toujours flatteur, de se croire aimée.

Il est bon de savoir encore que nos deux amans s'étoient trompés sur la haine intérieure qu'ils supposoient à madame Blisil pour le héros de notre histoire. Cette femme, comme on l'a vu, n'avoit pas eu tout lieu d'être contente des procédés de son défunt mari; elle étoit même parvenue à le hair autant qu'elle le croyoit haissable, lorsque la mort l'en avoit délivrée. Il ne paroîtra donc pas absolument surprenant que le gage qui lui restoit de la tendresse d'un tel époux, ne fût pas extrêmement cher à ses yeux, ni qu'elle se fût accoutumée à voir, sans répugnance & sans jalousie, toutes les faveurs que son frere répandoit sur Tom Jones.

Un fait certain, (car ceux-ci-ne font pas absolument prouvés) c'est qu'à mesure que lones grandissoit & donnoit des preuves de ce bon fond de caractere, de cette franchise noble, si fort en possession de plaire aux dames, on voyoit insensiblement disparoitre, en madame Bliss, cette froide indis-

# y2 Tom Jones,

férence, si voisine du mépris, qu'elle avoit toujours eue pour lui dans son enfance. On la vit même, avec étonnement, lui marquer en mainte occasion plus de tendresse qu'à son fils même; & se plaire tellement avec Tom, qu'à peine avoit-il atteint l'âge de dix-huit ans, qu'il parut aux yeux de Square & de Tuakum, comme un rival à tous égards si dangereux, que l'un & l'autre lui jurerent intérieurement une haine aussi vive qu'éternelle.



#### CHAPITRE VI.

# Où l'auteur paroît sur la scene.

QUOIQUE M. Alworthy ne fût pas disposé, par lui-même, à envisager les choses du mauvais côté, les attentions trop marquées de madame Blisil pour Tom Jones, & la préférence qu'elle lui donnoit sur son propre sils, firent pourtant naître, dans son esprit, des dispositions désavantageuses pour Tom.

Dès qu'il s'apperçut que Blifil n'étoit pas aimé de sa mere (& cela n'étoit que trop vrai), il se sentit ému pour lui de la compassion la plus tendre; & l'on sait de quel œil la compassion voit toujours les objets. Les désauts ne parurent plus que dans l'éloignement; les vertus se rapprocherent: Blisil étoit jeune; la haine de sa mere étoit injuste; son neveu n'avoit plus de pere: que salloit-il de plus pour remuer les entrailles de M. Alworthy?

Il est vrai cependant que ces motifs seuls n'eussent pas été capables d'éteindre totalement dans son cœur les sentimens qu'il avoit pour Tom: mais ils préparoient son ame à recevoir des impressions qui produisirent les grands événemens que nous aurons bientôt à raconter, & auxquels sile faut avouer!

Tome I.

# 74 Tom Jones;

l'imprudence & la légéreté de Tom ne con-

tribuerent que trop.

Nous nous flattons, en les transmettant à la postérité, qu'ils pourront tenir lieu d'une leçon utile aux jeunes gens qui liront un jour cet ouvrage, ne seroit - ce que par forme d'amusement. Ils pourront se convaincre que la bonté du cœur & la franchise la plus noble, quoique très-estimables à tous égards, & dignes d'enorgueillir quiconque en est doué, ne peuvent seules, hélas! les avancer aujourd'hui dans le monde. La prudence, & la circonspection, sont nécessaires au meilleur de tous les hommes: ce sont les seules sauve-gardes de la vertu. qui, sans elles, est souvent fatale à ses plus dévoués partifans. En vainnos actions sont bonnes, si nous ne prenons soin qu'elles paroissent telles. En vain l'intérieur est orné. fi l'on néglige les dehors. La malice & l'envie fauront si bien les obscurcir, que toute la fagacité d'un Alworthy même ne pourra discerner les beautés du dedans. N'oubliez donc jamais, jeunes lecteurs, que homme n'a droit de se croire assez parfait pour négliger les loix de la prudence; & que la vertu même cesse en esset d'être belle, dès qu'elle s'affranchit des ornemens du decorum. Lisez attentivement cet ouvrage; vous serez bientôt pénétrés de la Colidité de ces principes.

### CHAPITRE VII.

Evénement peu important, qui fait pourtant encore mieux augurer de TOM JONES.

LE lecteur se ressourient, sans doute, que M. Alworthy, pour consoler Jones de la correction de Tuakum, lui avoit sait présent d'un petit cheval. Tom le garda environ six mois, & le vendit ensuite à une soire voisine du château.

Interrogé à fon retour, par le docteur, sur ce qu'il avoit sait de son argent... Je n'a rien à vous dire sur ce sujet, lui répondit Tom; le cheval étoit à moi. A ces mots, Tuakum, enchanté d'avoir occasion de saire sentir à son disciple tout ce qu'il lui devoit, armoit déjà son bras de l'instrument de sa vangeance, quand M. Alworthy parut, accorda un répit au coupable, & voulut, avant que justice sût saite, être instruit du délit.

Vos ordres sont sacrés pour moi, répondit Jones, en se jettant aux pieds de M.: Alworthy: mais, quant à ce bourreau, je ne lui répondrai jamais que par cet organe (en montrant un bâton à côté du lit), dont j'espere bientôt être en état de me servir.

pour le récompenser de ce que je lui dois.

M. Alworthy, auffi surpris qu'indigné de cet emportement, menaça Tom de toute sa colere, s'il s'avisoit jamais de s'échapper ainsi.

Jones, moins effrayé que pénétré du repentir d'avoir offensé son bienfaiteur, embrasse de nouveau ses genoux, en s'écriant: Ah, monfieur! qui dans l'univers vous aime, & vous révere autant que moi? Puisje ignorer tout ce que je dois au plus généreux des hommes? Ne serois-je pas détestable à mes yeux même, si je pouvois me croire ingrat? J'aimois, je chérissois le pré-Ient que j'ai reçu de vous; j'ai gémi mille fois d'être obligé de m'en défaire; rien au monde que le besoin le plus pressant n'auroit pu m'y forcer... Vous - même... oui vous - même eussiez commis ce crime, si tant est que c'en soit un : je connois trop la sensibilité de votre cœur. Ah! que n'auroit-il pas éprouvé, mon cher maître, si témoin de l'état déplorable de ces pauvres enfans, & s'accusant d'avoir causé leur infortune...

De quels enfans entendez - vous parler ? interrompit M. Alworthy tout ému. Quelle

est donc cette énigme?

Hélas, monfieur! de ceux de votre malheureux garde-chasse. Depuis que George a cu le malheur de vous déplaire, sa nomou l'Enfant Trouvé. 73 breuse & triste famille périt de faim, de froid, & de misere: je n'ai pu supporter plus long-tems le spectacle affreux de leurs soussirances... C'est pour les soulager, c'est pour les faire vivre, que j'ai osé me défaire du cher présent que je tenois de vos bontés... c'est pour eux que je l'ai vendu: il ne m'en reste rien.

Pendant cette confession, que l'éloquence du sentiment rendoit attendrissante, M. Alworthy étoit demeuré immobile, & les yeux baignés de larmes. Il se remit ensin; & renvoya Tom, après quelques tendres reproches, en l'exhortant à ne s'adresser déformais qu'à lui-même lorsqu'il seroit queltion de soulager les malheureux.



### CHAPITRE VIII.

Un malheur n'arrive jamais seul.

QUELQUES jours après cette avanture, M. Alworthy se promenant un soir dans la campagne avec Blisil & Tom, ce dernier les conduisit insensiblement à la chaumiere où la famille du garde - chasse formoit un vivant tableau des miseres humaines. Leurs créanciers avoient déjà enlevé le peu d'argent qu'ils avoient reçu de Jones.

Un tel spectacle ne pouvoit manquer d'attendrir M. Alworthy, qui, sur le champ, donna quelques guinées à la mere, en lui recommandant de vêtir & nourrir ses enfans. La pauvre semme, à ce bonheur inattendu, sondit en larmes, & ne put cacher plus long-tems les obligations qu'elle avoit à Jones. Elle apprit à M. Alworthy que Tom seul avoit empêché, depuis quelques mois, sa famille de succomber sous le poids des besoins. Il est vrai, qu'indépendamment du cheval, Tom avoit encore vendu plusieurs petits meubles à son usage, pour secourir ces malheureux.

En revenant au château, Tom fit les plus vives instances pour obtenir de M. Alworthy le pardon du garde - chasse; &

ou l'Enfant Trouvé. après avoir réussi dans sa demande, vola comme un trait, malgré la pluie & l'obscurité de la nuit, porter cette heureuse nouvelle à la femme du garde.

Mais la mauvaise étoile de George opéroit pendant l'absence de son ami, & ren-versoit toutes ses espérances.



### CHAPITRE XIV.

Dans lequel messieurs BLIFIL & JONES paroissent dans un jour opposé.

BLIFIL ne se piquoit pas d'être à beaucoup près aussi sensible à la pitié que l'étoit Jones, mais aussi se vantoit-il d'être beaucoup plus juste. Il suivoit, en cela, les préceptes de Square & de Tuakum: l'un, comme l'on sait, ne la croyoit pas compatible avec la regle inaltérable du droit; l'autre tenoit toujours sermement pour la justice, & laissoit au ciel seul le droit de faire grace.

M. Blifil, qui s'étoit tu en présence de Jones, profita donc de son absence. Toutes réslexions faites, il ne pouvoit souffrir que son oncle s'écartât des bons principes, en répandant ses faveurs sur des sujets qu'il

n'en croyoit pas dignes.

Il avoit su que George avoit été accusé & poursuivi quelque tems auparavant, par un gentilhomme nommé M. Western, pour un lievre tué au gîte. Le délit étoit réel; mais il n'étoit pas moins vrai que le lievre s'étoit trouvé sur le passage de ce malheureux, dont la famille mouroit alors de faim.

Quoi qu'il en soit, la chose rapportée sans aucune des circonstances qui pouvoient

la rendre excusable, & sous le sceau du secret, indisposa de nouveau M. Alworthy contre George; & avec d'autant plus de raison, que M. Alworthy, voisin de M. Western, avoit des ménagemens à garder

avec ce gentilhomme.

Tom fut inconsolable de ce contre-tems. & chercha vainement ce qui l'avoit pu caufer. Mais le coup étoit porté, & M. Alworthy étoit ferme quand il croyoit avoir raison de l'être. Il défendit à Tom de lui parler jamais du garde, en promettant pourtant d'avoir quelque pitié de sa famille. Il fallut se taire, & chercher quelqu'autre

moyen d'être utile à George.

Če M. Western, dont nous venons de parler, étoit un déterminé chasseur, & vraiment passionné pour toutes les especes d'exercices ufités en Angleterre. s'étoit lié ayec lui depuis quelque tems, & avoit acquis ses bonnes graces, en franchissant à cheval plus d'une barriere, & en faisant nombre de tours de force, qui, aux yeux de M. Western, présageoient que Jones seroit un jour un grand homme.

Les talens n'ont besoin que d'être encouragés: Tom fit des progrès rapides, & fut bientôt de toutes les parties de M. Western. Les chiens, les fusils, les chevaux, la table de cet opulent seigneur de paroisse, furent bientôt à la disposition de notre héros, qui se promit bien de profiter de sa faveur pour

# 82 TOM JONES,

obtenir le pardon de son ami George, ou pour le faire placer chez ce gentilhomme même.

Pour réussir dans un projet si dissicile, & que le bon cœur de Jones peut seul justifier, il crut devoir faire sa cour à la sille unique de M. Western, âgée de dix - sept ans, & qu'après ses chiens & ses chevaux, le pere chérissoit par-delà toutes choses. Il sussioit que Tom connût le pouvoir qu'elle avoit sur l'esprit de son pere, pour ne pas balancer à s'attacher sortement à elle.

Mais, attendu qu'il s'agit de l'héroine de notre histoire, que nous aimons beaucoup, & que le lecteur aimera peut - être aussi lui-même, il nous paroîtroit peu décent de ne la lui présenter qu'à la sin d'un livre.



# LIVRE IV.

Contenant l'espace d'une année.

### CHAPITRE PREMIER.

Portrait abrégé de SOPHIE WESTERN. Enfantillage qu'il étoit nécessaire de rapporter, à cause de leurs suites importantes.

LE véridique auteur de cette histoire a fait un portrait en grand & très-détaillé des charmes, de la figure, du caractère, & des talens de notre héroine; & moi, pour épargner à nos François, moins patiens que nos voisins, l'ennui toujours inséparable des longueurs, je dirai tout simplement

Que Sophie étoit belle, &, qui plus est, aimable.

Ceux de mes lecteurs dont l'imagination, pour s'échausser, a besoin d'être fixée sur un objet particulier, peuvent ouvrir celui de nos romans qui leur tombera le plutôt sous la main: le portrait de la premiere princesse, pourvu qu'elle ait des grands yeux

noirs, bien coupés, vifs, & pleins de douceur, tous les autres traits du visage dignes d'accompagner de si beaux yeux, une peau plus blanche que l'albâtre, une taille de nymphe, la noble modestie de Diane, & les graces de Vénus: pourvu, dis-je, qu'il trouve à-peu-près ce portrait dans Cyrus, dans Clélie, ou ailleurs, c'est d'après nature celui de notre héroine, & ma tâche est remplie.

J'ajouterai pourtant que, si cette charmante sille devoit beaucoup à la nature, on s'appercevoit aisément que l'art n'avoit pas peu contribué à en faire une personne accomplie. Elle avoit été élevée par une tante, qui, après avoir passé fa jeunesse à la cour, & bien connu le monde, s'étoir ensin retirée depuis quelques années dans ses terres, où, charmée des heureuses dispositions de sa niece, elle s'étoit attachée à les cultiver.

C'est donc à l'âge d'environ dix-huit ans que Sophie paroît sur la scene, accompagnée de tous les charmes qu'embellissent encore les attraits touchans de l'aimable innocence.

J'ai déjà dit à quel point elle étoit aimée de son pere, & combien Jones, par cette seule raison, croyoit devoir s'attacher à elle, dans l'espoir de l'intéresser pour son ami le garde-chasse.

Mais nous sommes forcés, avant que de masser plus loin, de récapituler rapidement

# ou l'Enfant Trouvé.

quelques matieres antérieures, & plus néces-

faires qu'on ne pense.

Quoique les différens caractères de MM. Alworthy & Western ne permissent pas entr'eux beaucoup d'intimité, ils vivoient cependant en bons voisins: moyennant quoi les jeunes gens des deux familles, qui se connoissoient depuis l'enfance, avoient souvent vécu ensemble.

La gaieté de Tom sympatisoit beaucoup plus avec le caractère de Sophie, que la grâve austérité de M. Blisil; & la présérence qu'elle donnoit toujours à l'un étoit si marquée, qu'il falloit avoir toute l'indifférence de l'autre pour n'y paroître pas

sensible.

Cependant, comme nous présumons volontiers ceux que nous avons offensés capables de quelque ressentiment, Mademoiselle Sophie crut devoir attribuer à celui de M. Bliss, une action que Square & Tuakum prétendirent être partie d'un bien meilleur principe.

Tom, étant encore fort jeune, avoit fait présent à Sophie d'un petit oiseau qu'il avoit

déniché, élevé, & instruit à chanter.

Sophie qui touchoit alors à sa treizieme année, étoit si attachée à son oiseau, que sa principale affaire, & son plus grand plaifir, étoit de le nourrir, & de s'en amufer. Aussi, le petit Tomy (c'étoit le nom qu'elle avoit donné à l'oiseau) mangeoit-

il toujours dans la main de sa belle maîtresse, & couchoit-il toujours dans son sein.

Un jour que M. Alworthy & sa famille avoient dîné chez M. Western, la compagnie étant dans le jardin, & Blisil ayant plus que jamais remarqué l'extrême attention de Sophie pour son oiseau, la pria de le lui consier un instant. Elle ne crut pas devoir lui resuser ce léger plaisir. Mais à peine eut-il l'oiseau dans sa main, qu'après avoir dénoué le ruban attaché au pied du petit animal, le cruel Blisil le lâcha tout-à-coup dans les airs.

Sophie, aussi surprise qu'affligée, sit un cri perçant qui attira bientôt Tom

Jones.

Son premier mouvement fut d'infulter Blifil; le second, de se débarrasser de son habit, & de grimper sur l'arbre où l'oiseau s'étoit resugié.

Il étoit même fur le point de le ratrapper, lorsque la branche, qui s'étendoit sur un canal assez protond, vint à se rompre, &

le laissa tomber dans l'eau.

L'inquiétude de Sophie alors changea d'objet : le danger que couroit Tom la fit crier dix fois plus fort qu'auparavant : & Blifil même eut presqu'assez d'humanité pour seindre de la seconder.

La compagnie, qui n'étoit pas éloignée, arriva dans l'instant même où le pauvre

Tom, après s'être longtems débattu, atteignoit le rivage. Tuakum, à cet aspect, débuta par entrer en sureur; mais il sur retenu par M. Alworthy, qui demanda à Blisil ce qui pouvoit avoir occasionné cet accident.

Blisil avoua, sans balancer, ce qu'il avoit sait, en s'excusant sur ce que, par la loi naturelle, toute créature vivante avoit droit à la liberté. Qu'il n'auroit jamais imaginé que Mademoiselle Sophie pût être si sensible à une si légere perte: & qu'il étoit d'autant plus saché de l'avoir exposée à ce chagrin, que le petit oiseau, au moment de la chûte de Jones, après avoir volé sur un autre arbre, étoit tombé dans les grisfes d'un épervier.

Sophie, dont l'accident de Jones avoit attiré toute l'attention, en apprenant la malheureuse sin de son oiseau; versa beaucoup de larmes, & se retira dans sa chamdre, en protestant qu'elle n'en auroit jamais d'autres. Les deux jeunes gens furent renvoyés au château; & les gens raisonnables retournement à leur bouteille, où Tuakum & Square, en louant également l'action de Bliss ( quoique très-peu du goût de MM. Alworthy & Western), prétendirent en attribuer la gloire aux dissérens principes de religion & de vertu qu'ils avoient inspirés à leur disciple.

# ES TOM JONES;

Telle fut la conclusion de l'avanture de l'oiseau, que nous n'avons pu nous dispenser de raconter, quoiqu'arrivée quelques années avant l'époque où notre histoire est maintenant parvenue.



#### CHAPITRE II.

Matiere accommodée à tous les goûts.

PARVA leves capiunt animos: peu de chose gagne un cœur tendre; c'étoit le sentiment d'Ovide, de ce grand maître, en fait d'amour. Ce qu'il y a de bien certain, c'est qu'à dater de ce jour même, Sophie se sentit autant de penchant pour Jones, que d'éloignement pour Bliss!, & que plus d'une rencontre de ce genre, arrivées depuis de tems à autres, & que la différence du caractère de nos deux condisciples doivent faire présumer au lecteur, ne servirent qu'à fortisser les sentimens de la jeune Sophie.

Quel que fût son peu d'expérience, elle réfléchissoit assez pour appercevoir que Tom, tout léger, tout dissipé, tout poliçon [tranchons le mot] qu'il sembloit être, n'avoit d'autre ennemi que lui-même: tandis que M. Bliss, quoique prudent, discret & sérieux, n'avoit d'autre intérêt en vue que celui d'un seul: & quel étoit ce seul?

C'est une énigme aisée à deviner.

Depuis trois ans que Sophie étoit fous la tutelle de sa tante, elle avoit peu vu nos deux jeunes gens. Elle avoit pourtant un jour dîné avec cette même tante chaz M. Alworthy; & c'étoit précisément quelques jours après l'avanture du garde-chasse, & de la perdrix tuée en contrebande. L'action généreuse de Tom avoit été racontée par M. Alworthy; Sophie n'en avoit pas perdu une syllabe, & la tante même n'en avoit pu tirer une seule de sa niece que sur ce sujet, à leur retour au château de M. Western.

Mais la femme de chambre de Sophie lui ayant demandé, en la déshabillant, des nouvelles de M. Blifil: ne me parlez de cet homme, [répondit Sophie avec vivacité] je hais autant son nom, que je déteste tout ce qui tient de la bassesse & de la persidie. Je ne conçois pas même, que M. Alworthy ait permis qu'un pédant barbare ait si cruellement puni le pauvre Tom pour une action qui ne part que de l'extrême bonté de son caractère.

Au retour de Sophie chez son pere, il lui avoit consié le gouvernement de la maisson, & l'avoit sait asseoir au haut bout de la table, où Tom [qui, par ses talens pour la chasse, étoit dévenu le plus cher favori de M. Western] dînoit presque journellement.

Les caractères francs & vifs, sont ordinairement galans; & la galanterie, lorfqu'elle part d'un bon sond, tel qu'étoit réellement celui de Jones, rend bientôt un jeune homme attentif, obligeant, & presque toujours complaisant pour les semmes.

Tom, par cet endroit seul, se faisoit heureusement distinguer parmi la foule des gentilshommes du voisinage, qui fréquentoient chez M. Western. Aussi, à peine avoit-il atteint dix-neuf ans, que Tom avoit acquis, parmi les dames du canton, la réputation d'un très-aimable cavalier. Il ne marquoit pourtant rien en particulier pour Sophie, que plus de respect peut-être que pour toute autre femme: il croyoit devoir cette espêce de distinction à sa beauté, à sa fortune, & à toutes les qualités aimables qui la rendoient à ses yeux supérieure à toutes celles de son sexe: mais, de desseins sur sa personne, il n'en avoit aucun. Cet excès d'insensibilité fait sans doute, dèsà-présent, mal augurer de lui; mais peutêtre l'en justifierons-nous bientôt.

Sophie, avec toute l'innocence & la modestie d'une sille bien née, avoit le cœur tendre & les passions vives. Ses sentimens se développoient si sensiblement dans les conversations qu'elle avoit avec Jones, qu'il falloit être aussi jeune & aussi étourdi que lui, pour n'en rien appercevoir. M. Western lui-même, si toutes ses idées n'eussent pas été rentermées dans son écurie & dans son chenil, en auroit certainement conçu des soupçons. Mais le bon homme étoit si loin de là, qu'il procuroit lui-même à Tom autant d'occasions de voir sa fille que le plus tendre amant en eût pu desirer.

Il doit pourtant paroître moins étonnant que ce penchant de Sophie pour Tom eût échappé à tous les yeux, puisque la pauvre fillene s'en étoit jamais apperçue elle même; & que son cœur étoit irrévocablement perdu avant qu'elle se doutât qu'il sût seulement en danger.

Telle étoit la fituation des choses, lorsqu'un après midi, Tom, ayant trouvé Sophie seule, lui dit, d'un ton très-sérieux, qu'il avoit une grace très-importante à lui

demander.

Quoique rien, soit dans la contenance, soit dans le propos de Tom, ne dût faire soupçonner à Sophie qu'il eût à lui parler d'amour; certaine émotion, qui s'empara tout-à-coup d'elle, ne lui eût pas laissé la force de répondre, si Tom, qui pour lors n'avoit que sa requête en tête, ne se sût point hâté de la tirer d'embarras, en implorant toute sa protection, pour son ami le garde-chasse.

A ces mots, Sophie revenue de son trouble, lui répondit en souriant avec douceur: telle est donc la grace importante que vous me demandez d'un air si grâve? Je vous l'accorde de grand cœur: je plains véritablement ce pauvre homme, j'envoyai même hier quelques bagatelles à sa femme.

Ces bagatelles étoient une de ses propres robes, du linge, & dix schellings en argent. Tom en avoit su quelque chose, & cest ce qui l'avoit encouragé à parler enfin a Sophie; qui, charmée d'avoit trouvé l'occasion de l'obliger, lui demanda une grace à son tour.

Une grace, madame! ( s'écria Tom ) ah! si vous connoissez tout le plaisir que m'inspire l'espoir de recevoir vos ordres, vous sentiriez qu'il n'en est point pour moi de plus extrême. Oui, madame, je vour le jure! oui, je jure, par cette chere main, que je voudrois pouvoir sacrisser mes jours

pour vous!....

Il s'étoit saisi, en s'exprimant ainsi, de la main de Sophie, qu'il baisoit & rebaisoit avec transport: c'étoit la premiere sois qu'il avoit osé les toucher. Les joues de cette aimable sille, qui, l'instant auparavant, étoient pâles, se couvrirent tout-àcoup d'une rougeur, qui changea tous les lis en roses: Sophie, pour la premiere sois, sentit des mouvemens, jusqu'alors étrangers pour elle; & qui, lorsqu'elle eut le tems d'y penser, lui dévoilerent des secrets, que le lecteur a sans doute déjà pénétrés.

Dès qu'elle pût parler (& ce ne fût pas ftôt qu'elle l'eût voulu) elle lui dit que la feule grace qu'elle attendoit de lui, étoit de moins exposer son pere aux dangers de la chasse; qu'on lui avoit parlé de leurs excès de maniere à la faire trembler chaque jour pour sa vie; qu'elle le supplioit ensin fon rétablissement comme un reproche tacite, très-offensant, pour M. Alworthy; & soutint-il grâvement que nul autre motif n'avoit pu induire qui que ce soit à faire du

bien à un aussi vil personnage.

Tuakum & Square parlerent sur le même ton: la jalousie de tous les deux, & surtout celle du dernier, (qui s'étoit d'abord flatté d'avoir fait quelques progrès dans le cœur de la veuve) étoit parvenue à son comble, contre notre ami Jones. Notre héros, qui touchoit alors à sa vingtieme année, étoit én esset beau garçon; & la dame, à toutes les attentions qu'elle avoit pour lui, sembloit s'en appercevoir mieux qu'un autre.

Cependant, toute leur malice échoua auprès de M. Alworthy, qui se déclara très-satissait du procédé de Tom, vanta sa persévérance, la candeur de son amitié, & souhaita qu'il pût donner souvent des preuves d'une vertu qu'il trouvoit si louable.

Mais la fortune qui, d'ordinaire, sert mal les jeunes gens du caractere de Tom, pour se vanger peut-être du culte un peu trop négligé qu'ils lui rendent, se préparoit à mettre les actions de ce jeune homme dans un jour un peu moins savorable aux yeux de M. Alworthy. C'est ce que nous verrons dans le chapitre suivant.

CHAPITRE

#### CHAPITRE III.

Motifs de l'insensibilité de JONES pour SOPHIE.

J'AI bien peur que deux especes de gens n'aient dejà conçu quelque mépris pour mon héros, eu égard à sa conduite envers Sophie. Les uns l'accusent dejà sans doute d'imprudence, en lui voyant ainsi négliger l'occasion de faire une grande fortune; les autres ne condamnent peut-être pas moins sa froideur pour une belle fille, qui paroît n'avoir d'autre desir que celui de voler dans ses bras, pour peu qu'il veuille les ouvrir.

Je n'entreprendrai point de le justifier absolument. Je dirai seulement que Jones, soit qu'il les tînt ou de Tuakum, ou de Square, ou d'ailleurs, avoit ce qu'on ap-

pelle des principes.

Ces pfincipes, il est vrai, ne l'empêchoient pas toujours de faire le mal; mais aussi ne lui permettoient-ils jamais d'y tomber, sans le sentir, & sans s'en faire des reproches. C'est cette voix secrette, par exemple, qui lui avoit appris qu'un homme qui, après avoir été bien accueilli dans une maison, sinit par en voler le maître, doit être regardé comme le plus lâche & Tome 1. le plus méprisable des scélérats. C'est ce sentiment intérieur, qui lui disoit tout bas, que, si ce même homme, non content de voler le bien de son hôte, lui enlevoit encore sa fille, il n'étoit aucun genre de supplice, dont cet insâme ne sût digne.

S'il eût été bien amoureux de Sophie, je ne dis pas qu'il n'eût peut-être oublié ces principes. Mais quelle différence entre un relâchement qu'inspire un sentiment aveugle, & celui qui n'auroit pour but que le

très-vil intérêt personnel!

Avouons donc que Tom n'étoit rien moins qu'insensible aux charmes de Sophie; qu'il étoit, au contraire, enchanté de sa beauté, & de tout ce qu'il découvroit à chaque instant d'aimable en elle: mais que des qualités si propres à tourner la tête, n'avoient pas fait dans celle de Jones des impressions aussi prosondes que le lecteur eût pu le desirer. Mais, comme indépendamment de ces raisons, on pourroit peut-être encore le soupçonner d'un peutrop de froideur, il faut vaincre nos répugnances, & dire ensin les choses telles qu'elles sont.

Apprenez donc, amis lecteurs, que Tom étoit ce qu'on appelle amoureux; mais que

c'étoit d'une autre femme.

Je vois votre surprise, & je vous entends condamner ma réticence: vous ne devinez pas quelle est cette rivale de Sophie, dont

### ou l'Enfant Trouvé.

nous n'avons pas encore dit un mot! Cat, quant à madame Blifil, quoique nous nous foyons vus forcés de parler des égards qu'elle avoit pour Tom, nous n'avons pourtant, je crois, rien avancé d'où l'on puisse inférer qu'il eût conçu quelque tendre penchant pour elle.

Pour ne vous pas faire trop languir; rappelez-vous donc maintenant, que nous avons dejà parlé plus d'une fois de la famille de George Seagrim, le garde-chasse, consistant maintenant en une semme &

cinq enfans.

La cadette des filles, que l'on nommoit Moly, passoit pour une des beautés du

canton.

Congrève dit très-bien; qu'il est dans le vrai beau, certain je ne sais quoi, qui frappe rarement les ames vulgaires: donc la misere, & même les haillons, ne peuvent dérober ce précieux je ne sais quoi aux ames d'une

espece plus sublime.

Quoi qu'il en soit, la beauté de cette fille n'avoit sait quelque impression sur Tom, que lorsque Moly avoit commencé d'atteindre à sa seizieme année: c'est alots que Tom, âgé de trois ans plus qu'ellè, en étoit devenu amoureux. Moly avoit dejà senti pour lui quelque tendresse; &, sans les principes de Jones, il n'eût pas dédaigné d'en prositer. Mais, quoique son tempérament le portât de reste à jouir du bien

présent, notre héros ne pouvoit pourtant s'empêcher de regarder l'abus qu'on sait de la soiblesse d'une jeune personne, quoique d'un rang inférieur au nôtre, que comme une action très-condamnable. D'ailleurs, l'amitié qu'il avoit pour George, & la pitié que lui inspiroit l'état de sa famille, fortissant chaque jour ces bonnes réslexions, il obtint assez sur lui-même pour abandonner cette poursuite, au point d'être trois mois entiers sans aller chez le garde-chasse.

Ce refroidissement subit, de la part d'un jeune homme dont on se flattoit d'être aimée, ne fut pas du goût de Moly. Cette fille, que nous avons dit si belle, l'étoit bien en effet: mais, de ces beautés mâles & vigoureuses, dont les inclinations ne démentent presque jamais la figure; de ces femmes, en un mot, qui, de leur sexe, n'ont tout au plus que les dehors. Son dépit, & quelqu'autre chose encore, augmenra sa passion pour Jones, au point de ne laisser perdre aucune occasion de se rencontrer chaque jour sur ses pas. Elle en sit tant, enfin, que Tom eût surpassé tous les héros de Scudéry & de la Calprenède. s'il est pu réfisser à tant d'amour.

Elle se conduisit pourtant avec assez d'adresse, (& en falloit-il tant avec un amant, de l'âge & du caractere de Tom!) elle se conduisit si bien, dis-je, qu'il n'attribua la défaite de Moly qu'à lui-même, & qu'il

# OU L'ENFANT TROUVÉ. 101

me la regarda que comme une tendre amante, qui avoit enfin succombé à la violence des seux de son amant, & à la force de sa passion pour lui.

La façon de penser, & le bon cœur de Tom, sont maintenant assez connus, pour que le lecteur trouve un peu moins étrange, qu'il ne vît plus dans la tendre Moly qu'un objet, dont le bonheur ou l'infortune étoient devenus dépendans de la façon dont il agiroit avec elle.

Telle est ensin la vraie raison de cette espece d'insensibilité qu'il avoit marquée pour les charmes de Sophie: d'un côté, il ne pouvoit se résoudre à abandonner Moly, sur tout dans la situation critique où elle se trouvoit alors; de l'autre, à tromper une sille aussi aimable & aussi respectable à ses yeux, que l'étoit en effet Sophie Western.



#### CHAPITRE IV.

# Le plus court de ce livre.

LA mere de Moly, qui fut la premiere à s'appercevoir du naissant embonpoint de fa fille, crut que le seul moyen de le cacher plus sûrement aux yeux du voifinage, étoit de lui faire porter cette même robe dont Sophie, peu de jours auparavant, lui

avoit fait présent.

Moly fut enchantée de cette occasion de relever ses attraits: car, quoique son miroir les lui eût souvent exagérés, même à travers l'extrême simplicité de son ajuftement, elle imagina cependant que cet accroissement de parure ne pouvoit qu'ajouter à ses charmes aux yeux de son amant. & peut-être étendre aussi ses propres conauêtes.

C'est en partant de cette idée, que, dès le dimanche suivant, Moly, revêtue de la robe, coëffée d'un bonnet à dentelle, & ornée de quelques autres présens de Jones. sortit un matin de chez elle, l'éventail à la

main, & s'achemina à la paroisse.

Oue les grands sont trompés, s'ils se flattent de s'être approprié tout ce qui est du ressort de l'ambition & de la vanité! ces nobles sentimens sleurissent tout autant dans

ou L'ENFANT TROUVÉ. 103 une églife, ou dans un cercle de village, que dans les affemblées les plus illustres:

plus d'une obscure sacristie a vu concerter des projets, & des ressorts de politique, dignes d'étonner un conclave. Les semmes d'un état subalterne ne sont pas moins savantes dans les ruses & les intrigues proportionnées à leur état, que leurs supérieures, soit par la qualité, soit par la fortune. La plus mince bourgade a ses prudes, ses coquettes, ses modes, ses lorgneries, ses rivalités, ses tracasseries, ses scandales.

Géans du fiecle! laissez tomber un œil moins dédaigneux sur la prétendue ignorance de vos insérieurs; & vous, vulgaire, respectez plus les vices de vos maîtres.

Moly avoit pris place dans l'églife, longtems avant qu'aucun des paroissiens l'eût reconnue. Chacun se demandoit tout bas quelle étoit cette dame ? Mais, dès qu'on sut bien convaincu que c'étoit elle, le ricannement, le chuchotage, & les éclats de rire devinrent si bruyans dans le canton des semmes, que M. Alworthy sut obligé d'interposer son autorité pour y rétablir la décence.

#### CHAPITRE V.

#### Combat.

MONSIEUR Western avoit une terre dans cette même paroisse; &, comme son château étoit moins éloigné de cette église que de la sienne, il venoit souvent au service à la nôtre. Il y étoit avec la charmante Sophie, lorsque ce scandale arriva.

Sophie, qui trouva la fille passable, eut pitié de la simplicité qu'elle avoit ene de se vêtir ainsi, & de ce que son imprudence est fait éclater jusqu'à ce point la jalousie de se égales. A peine sur-elle de retour chez son pere, qu'elle envoya chercher le garde-chasse, auquel elle ordonna de lui amener sa fille, avec promesse d'en avoir soin, & de la prendre peut-être à son service, lorsque sa semme de chambre, à qui elle avoit donné son congé, seroit sortie.

George, qui n'étoit dejà que trop inftruit de la fituation de sa fille, à cette proposition, se crut frappé de la soudre. Il répondit, en bégayant, qu'il craignoit que sa fille ne sût trop mul-adroite pour servir une si grande dame. Peu importe, repartit Sophie: elle apprendra bientôt, je l'aime; envoyez-la moi.

#### OU L'ENFANT TROUVÉ. 105

George, à ces mots, revint chez lui pour consulter sa semme sur les moyens de sortir d'embarras. Mais le diable avoit travaillé pendant son absence à lui en suscipter bien d'autres.

La belle robe de sa fille avoit mis au désespoir toutes les semmes du village. A peine M. Alworthy & la noblesse des environs avoit quitté l'église, que cette rage, trop long-tems retenue, avoit éclaté en injures. Moly, qui avoit du courage, n'avoit pas cru devoir les supporter. Des injures, on en étoit venu aux voies de fait: on avoit eu l'indignité d'éclabousser. & de gâter sa robe; & la vivacité de son resfentiment avoit achevé d'en faire une héroine, qui, après avoir mis hors de combat la moitié de ses ennemis, alloit êtreaccablée par l'autre, si Tom Jones, qui par hasard passoit à cheval avec Square & Blifil. n'eût pas, à coups de fouet, dispersé toutes ces furies & fait porter la triste Moly chez son pere.

La douleur de Tom est plus aisée à imaginer qu'à décrire. Après lui avoir fait donner tous les secours possibles, il se vit obligé de la quitter pour aller rejoindre sa compagnie, après lui avoir dit à l'oreille, en l'embrassant, qu'il comptoit la revoir le soir. Les sœurs de Moly eurent beau champ

### 106 TOM JONES,

pour la désespèrer, après le départ de Jones; & la mere même, quoique premiere cause du malheur de sa fille, sit chorus avec elles. Moly se désendoit avec vigueur; & toutes crioient ensemble à tuetête, lorsque George arriva chez lui, chargé & très-embarrassé des propositions de Sophie.

Il épuisa vainement ses poumons, pour obtenir un moment d'audience. Le pauvre homme, étourdi du bruit, ainsi que des reproches de sa femme & de ses filles. (à cause de son attachement pour Jones, d'où, disoit-on, provenoit le déshonneur de la famille) ne savoit plus à quel saint se vouer. Il n'étoit naturellement ni méchant, ni brutal; mais sa semme avoit si souvent abusé de sa patience, qu'après avoir longrems cherché, de bonne foi, un remede propre à calmer sa bile, il étoit depuis peu parvenu à en trouver un, violent, il est vrai, & peu usité dans ce qu'on appelle un certain monde; mais vraiment sûr, & dont l'effet n'avoit jamais manqué.

Maître George, qui, par bonheur, en avoit la recette au bout du bras, en fit un promt usage; & le calme subit, qui succéda à la tempête, le convainquit, plus que jamais, de la vertu de ce puissant topique. Un grand conseil se tint ensuite; & Moly acheva de remestre le calme dans

# OU L'ENFANT TROUVÉ. 107 l'esprit de sa mere, en lui laissant entrevoir quelques guinées que lui avoit données son ami Jones. Sur quoi le conseil décida que l'état actuel de cette fille ne permettant pas de l'exposer au service de mademoiselle Sophie, il falloit chercher un prétexte pour procurer cette place à l'une de ses sœurs.



#### CHAPITRE VI.

Nouvelles racontées par le ministre SUPLE. Esfets qu'elles produisent.

LE lendemain, Tom, après avoir chassé le matin avec M. Western, sut retenu à dîner chez lui.

, Sophie étoit plus gaye & plus brillante encore que de coutume : Jones, probablement, avoit quelque part au foin qu'elle avoit, pris de sa parure; & si son dessein étoit de le charmer, sa réussite sut complette.

M. Suple, ministre de la paroisse, vint augmenter le nombre des convives. C'étoit un très-bon homme; très-taciturne tant qu'on mangeoit, mais qui parloit plus qu'un autre au dessert.

Ce fut alors que, recouvrant la parole, il apprit à M. Western que M. Alworthy, le matin même, avoit condamné une fille du village à être conduite à Bridwel.[\*]

<sup>[&</sup>quot;] On a déja dit que c'est une fameule maison de correction.

### ou l'Enfant Trouvé. 109

Cette nouvelle, vu le caractere doux & pacifique du juge, étonna beaucoup l'assemblée, qui fut bien plus surprise encore, en apprenant que la coupable étoit Moly, dont la soiblesse, pour quelqu'un qu'elle n'avoit jamais voulu nommer, n'étoit maintenant que trop publique dans la paroisse. M. Alworthy, disoit-on, informé de la scene scandaleuse de la veille, en plein cimetiere, & qui avoit mandé Moly pour en savoir tout le détail, s'étoit d'abord apperçu de l'état de cette sille, qui, forcée d'avouer sa faute, étoit peut-être déja en route pour le lieu destiné à sa pénitence.

Au discours du ministre, Tom, quittant brusquement la table, étoit parti comme un éclair; un long éclat de rire, de la part, de M. Western, avoit rendu le ministre muet; & Sophie, rouge comme un rubis, ne regardoit fixement que la table. M. Western alors, redoublant ses éclats, affirma, très-grossiérement, qu'il connoissoit le pere de l'ensant; qu'il venoit de boire avec lui, & qu'il ne lui en vouloit pas plus de mal.

Sophie alors, sous prétexte que M. son pere alloit entrer en belle humeur, se retira dans son appartement, où l'intérêt sensible qu'elle prit à la nouvelle du ministre, lui prouva que son cœur étoit plus vive-

# rio Tom Jones,

ment blessé, qu'elle n'avoit encore osé le croire.

M. Western, après sa méridienne ordinaire, sit en vain appeler sa sille pour jouer du clavecin: un violent mal de tête la dispensa de descendre, & même pour souper: ce qui mit le bon gentilhomme, qui n'aimoit pas à manger, encore moins à boire seul, dans la nécessité de faire appeler un fermier voisin, pour avoir du moins à qui parler.



#### CHAPITRE VII.

C'est fort bien fait, dira quelqu'un.

Tom Jones, qui avoit couru le matinfur les chevaux de M. Western, n'en ayant point à lui dans l'écurie, & ne jugeant pas à propos de perdre un quart - d'heure à en faire seller un, prit le parti de retourner au château à pied; & ce voyage, qui étoit de plus d'une lieue, sur sait en moins d'une demi-heure.

En arrivant à la premiere avenue de M. Alworthy, il rencontra le connétable [\*], avec fa suite, qui se mettoit en devoir de conduire la trisse Moly à sa destination. Le brave Tom, outré de ce spectacle, & ne connoissant plus d'égards, s'approche, send la presse, s'empare de Moly, & jure, en l'embrassant, qu'il tuera le premier qui osera lui faire violence.

Le connétable, tremblant & chapeau bas, ouvroit de grands yeux, & ne savoit quel parti prendre. Jones le pria poliment de revenir avec lui chez son pere; ( c'est ainst qu'il crut alors devoir appeler M. Alwor-

<sup>[\*]</sup> Officier de police, dont les fonctions sont à peu près celles de nos commissaires.

#### 112 TOM JONES,

thy) je suis certain, s'écria-t-il, qu'il n'a besoin que de m'entendre pour par donner à cette pauvre sille.

Cet officier, qui de bon cœur eût composé à moins, ne se fit pas prier deux

fois.

M. Alworthy étoit à la promenade: Tom laissa son monde dans la salle publique, & courut le chercher. Dès qu'il l'eut rencontré, il se jetta à ses pieds, lui avoua sa saute, & le supplia, les larmes aux yeux, d'avoir pitié d'une infortunée, beaucoup

moins coupable que lui.

M. Alworthy, quoique touché de la douleur, & sur-tout de la sincérité de Jones, étoit ennemi du vice : la clémence & la justice, qui combattoient à la sois dans son cœur, le laissoient indécis & embarrassé sur le parti qu'il devoit prendre. Jones étoit toujours à ses pieds, écoutant avec humilité les pieuses & vives remontrances de son biensaiteur, qui, ensin, attendri par le repentir du pécheur, consentit que Moly sût renvoyée chez ses parens, pour y pleurer sa saute, & vivre mieux à l'avenir.

Cet événement laissa pourtant dans l'esprit de M. Alworthy quelques impressions peu savoir réséchi sur le sond du caractere de ce jeune homme, il revint à en avoir la même opinion que le lecteur en a déjà



# 114 TOM JONES;

Notre philosophe savoit très - bien ce que c'étoit que la vertu, quoiqu'il ne l'eût peut-être pas toujours pratiquée de bonne soi. A l'égard de Tuakum, je ne vous dirai pas précisément pourquoi, mais ces idées n'étoient jamais entrées dans sa tête. Il voyoit Tom dans un faux jour, & croyoit que tous les autres devoient le voir de même. Si M. Alworthy paroissoit l'aimer toujours, c'étoit, suivant lui, par le sentiment d'un amour propre mal entendu, qui ne vouloit pas avouer s'être trompé dans le choix d'un sujet qu'il avoit d'abord cru digne de son affection.

L'occasion de perdre Tom, en prenant M. Alworthy par cet endroit sensible, parut bientôt très-favorable à M. Square. Après lui avoir rappelé toutes les petites fredaines de ce jeune homme, voici ce qu'il ajouta d'un ton fait pour paroître celui de la vérité..... Je suis on ne peut plus fâché, ditil, d'être obligé de convenir que cet enfant nous a trompé tous deux. Je n'ai pu, je le confesse, m'empêcher d'être séduit par des procédés, qui, quoique vicieux en apparence, paroissoient cependant avoir l'amitié pour motif. Sa jeunesse me faisoit excuser ce qu'ils pouvoient avoir d'irrégulier. Aurois - je imaginé, eussiez - vous cru vousmême que ces facrifices de la vérité, dont la cause nous paroissoit si excusable, n'eussent en effet d'autre objet qu'une passion

# aussi vive que criminelle? Nous ne voyons maintenant que trop à découvert d'où procédoit la fausse générosité de ce jeune homme envers le garde-chasse & sa famille! il protégeoit le pere pour séduire plus aisément la fille; il nourrissoit la famille entiere, pour parvenir plus aisément à completer la honte & l'infamie d'une de celles qui la composent. Telle est donc l'amitié! telle est donc la générosité de Tom.....

avec la regle inaliérable du droit.

Ces idées s'étoient déjà offertes, dans le lointain, à M. Alworthy, & son bon cœur les avoit rejetées. Mais, présentées si adroitement par un tiers, & dans un point de vue si plausible, elles ne pouvoient manquer de produire tout l'effet que Square en avoit

en ce moment, de ne plus rien croire de vertueux que ce qui quadrera précisément

attendu.



#### CHAPITRE VIII.

Plus de choses, & plus claires, mais dérivant de la même source.

Le lecteur ne sera, je crois, pas sâché de revenir avec nous chez la charmante Sophie. Elle avoit passé la nuit du soir où nous l'avons quittée, assez désagréablement. Le sommeil l'avoit peu savorisée, les songes encore moins. Et lorsque mademoiselle Honora, sa semme de chambre, étoit entrée dans son appartement, à l'heure ordinaire, Sophie étoit déjà debout & habillée.

A la campagne, pour peu qu'on ne demeure qu'à une lieue les uns des autres, on est censé voisins; & les nouvelles s'apprennent avec la même célérité que si l'on vivoit porte à porte. Mademoiselle Honora savoit déjà toutes les particularités de l'avanture de Moly, & débuta par en régaler sa maîtresse, en jetant tout le blâme de la chose sur l'imprudence de la fille, & en plaignant extrêmement le pauvre Tom, qu'elle avoit, disoit-on, séduit; & qui, par cette saute, que les circonstances rendoient pourtant excusable dans un jeune homme, étoit tombé dans la disgrace de M. Alworthy.

# OUL'ENFANT TROUVÉ. 117

Honora n'auroit de longtems épuilé un si beau texte, si Sophie, impatientée de fon verbiage, ne l'avoit tout-à-coup interrompue, avec quelque sorte d'aigreur. pour lui dire d'aller favoir si M. Western ne l'attendoit pas à déjeûner. Honora obéit en murmurant : nous en dirons la cause une autre fois; & pour en consoler le lecteur, nous lui ferons part de ce que pensoit alors Sophie.

On sait déjà qu'elle s'étoit senti quelque penchant pour M. Jones; & que ce penchant s'étoit beaucoup accru, avant qu'elle s'en fût doutée. Dès les premiers indices qu'elle en avoit eu, son cœur s'étoit trouvé rempli d'un sentiment si délicieux & si nouveau pour elle, qu'à peine avoit-elle pensé à le combattre : movenant quoi, la tendre Sophie avoit laissé croître insensiblement des feux, dont son peu d'expérience ne lui avoit pas même laissé entrevoir ce qu'elle avoit à craindre.

L'avanture de Moly lui avoit desfillé les yeux. Elle avoit connu, & s'étoit reproché sa foiblesse; elle en étoit effrayée. Ce coup-d'œil subit sur l'état de son cœur, quoique bien douloureux pour elle, produssit pourtant l'effet d'un remède aussi vic lent que désagréable, & suspendit, pour

le moment, le cours du mal.

L'opération avoit été si promte, que, dans le peu de tems que dura l'absence de

# g18 TOM JONES,

la femme de chambre, Sophie se crut entiérement guérie, & sut déjeûner avec son pere, d'un air aussi libre, & le cœur aussi dégagé que si Tom ne lui eût jamais été

qu'indifférent.

Il en est des maladies de l'esprit, comme de celles du corps; elles sont sujettes aux rechûtes. Sophie, hélas! ne l'éprouva que trop. A peine eut-elle revu Jones, que les premiers symptômes reparurent; & qu'à partir de ce jour, son cœur ne ressentit plus

que des mouvemens intermittens.

Sa situation devint bien différente de ce qu'elle avoit été d'abord; cette passion, quelques jours auparavant si délicieuse, ne lui parût plus qu'un poison dans son cœur. Elle s'arma de toute sa raison, sit des efforts au-dessus de son âge, pour triompher de sa soiblesse, pour en extirper jusqu'aux moindres racines; & son succès sut si rapide, qu'elle se crut bientôt en état d'espérer sa guérison du tems ou de l'absence. Elle résolut d'éviter, autant qu'il lui seroit possible, la rencontre de Tom, en attendant qu'elle pût obtenir de son pere la permission d'aller passer quelques mois chez sa tante, qui demeuroit à quelques lieues de là.

#### CHAPITRE IX.

A quelque chose malheur est bon.

La tendresse de M. Western pour sa sille; augmentoit chaque jour avec les bonnes qualités qu'il découvroit en elle. Ses chiens, même les plus chéris, se voyoient quelques fois forcés de céder à Sophie les fréquentes caresses de leur maître. Mais, comme il ne lui étoit pas possible de gagner assez sur lui-même pour les abandonner longtenns, il trouva ensin, après y avoir résséchi mûrèment, un moyen propre à concilier de si chers intérêts. Ce sut d'engager sa sille à apprendre à monter à cheval, & à venir à la chasse avec lui.

Sophie, pour qui les desirs de son pere étoient des loix, quoiqu'elle se sensit peu de goût pour un exercice qu'elle croyoit trop violent pour elle, souscrivit pourtant à sa volonté. Il est vrai qu'un autre motif, indépendamment de celui de l'obéissance, concouroit à la déterminer sans peine; elle espéroit que sa présence & ses infinuations, en calmant l'impétuosité du vieux chasseur, préviendroient peut-être les accidens qui la faisoient trembler chaque jour pour la vie de son pere.

Ce qui pouvoit la faire balancer, étoit

# TOM JONES,

la crainte de se rencontrer trop souvent avec Jones, qu'elle avoit résolu de suir. Mais, attendu que la saison de la chasse commençoit à tirer à sa fin, elle se stattoit qu'une absence de quelques mois, chez sa tante, la délivreroit entiérement d'une passion qui la génoit encore. Que dis-je? elle se promettoit même d'être assez forte alors pour pouvoir se retrouver avec Tom,

sans le moindre danger pour elle.

Au retour de la seconde chasse. & au moment que, précédant son pere, elle alloit arriver au château, le cheval fringant de Sophie, qui avoit besoin d'un cavalier plus ferme, s'avisa tout-à-coup de se cabrer, & de la mener si vivement, qu'elle étoit prête à perdre les arçons, lorsque Jones, qui la suivoit toujours des yeux, accourut à son secours. Le fougueux animal, se sentant arrêté par la bride, après s'être cabré de nouveau, fit fauter la pauvre Sophie de dessus son dos, avec tant de violence, que c'étoit sans doute fait d'elle, si Tom, au risque de tout ce qui pouvoit en arriver, ne l'eût heureusement reçue dans ses bras.

Sophie étoit si effrayée, qu'elle sut longtems sans pouvoir répondre à Jones, qui mouroit d'inquiétude qu'elle ne sût blessée. Elle l'assura, en reprenant ses sens, qu'elle ne ressentoit aucun mal, & le remercia du zèle qu'il avoit témoigné pour elle, dans

un

OU L'ENFANT TROUVÉ. 129

un péril si pressant. Je suis donc bien récompensé, madame, répondit Jones; & dût-il m'être arrivé de plus grands maux encore, je les aurois de bon cœur aff ontés pour vous préserver de la moindre blessure.

Quel mal, repliqua Sophie, avec vivacité, vous est-il donc arrivé! Quoi, seriez-vous blessé?

Ne vous effrayez point, madame, repartit Jones, Dieu soit loué!... je vous ai secourue à tems.... Après ce que j'ai craint pour vous, pouvoit-il m'en coûter moins qu'un bras?

Un bras! s'écria douloureusement So-

phie, ciel! seroit-il cassé?

Je le crois, madame, répondit froidement Tom... Mais souffrez que je vous remène au château; votre pâleur me fait trembler; le bras qui me reste encore est à votre service.

Sophie, en jettant les yeux sur le bras pendillant de Tom, tandis qu'il lui présentoit l'autre; pâlit & frissonna tout-à-coup, de saçon qu'il eût peine à la soutenir; & que lui-même eût bientôt succombé aux dissérens sentimens qui l'agitoient alors, si ses yeux, sixés sur Sophie, n'eussent pas lu, dans la tendre langueur de ses regards, combien le cœur de cette aimable sille étoit touché de tout ce qu'il sousserour elle.

Tom. 1.

#### 122 TOM JONES,

M. Western, en arrivant avec son monde, sut informé par Sophie de tout ce qui venoit d'arriver. Il embrassa & remercia mille sois, les larmes aux yeux, le brave sauveur de sa fille.

Cet événement produisit un esset bien favorable pour Tom, dans l'ame de Sophie; & après une très-exacte recherche, j'ai tout lieu de penser que cette belle n'en sit pas moins alors sur le cœur de Jones, qui, dit-on, avoit commencé, depuis quelques jours, à devenir, beaucoup plus que ci-devant, sensible au pouvoir vanqueur de ses charmes.



#### CHAPITRE X.

Suite du précédent. Conversation de SOPHIE avec sa femme de chambre.

En arrivant chez son pere, Sophie, qui s'étoit traînée jusque là avec peine, tomba évanouie dans un fauteuil. A sorce de secours elle revenoit à elle-même lorsque le chirurgien, que l'on avoit fait appeler pour Tom, entra dans l'appartement, & dit qu'il falloit absolument la saigner. M. Western sut du même avis; & Sophie, toujours obéissante, quoiqu'assez ennemie de la saignée, abandonna son bras au disciple de saint Côme.

Dès que l'opération fut faite, elle se retira dans son appartement, pour ne pas retarder plus longtems celle qu'il falloit saire à Tom; & de-là naissoit, probablement, sa répugnance à se laisser saigner. Mais M. Western, lorsqu'il s'agissoit de sa sille, ne connoissoit personne, & n'avoit des yeux que pour elle. Quant au pauvre Jones, il ressembloit alors à la statue de la Patience, appuyée sur un tombeau, & souriant à la douleur. Le sang qu'il croyoit encore voir sortir du beau bras de Sophie, lui faisoit presque oublier tous ses maux.

Son tour vint cependant; & après avoir

foutenu, en héros, l'opération la plus douloureuse, il fut mis au lit chez M. Western, qui ne voulut jamais permettre qu'on le portât chez M. Alworthy.

Mademoiselle Honora, qui avoit assisté à son supplice, fut bientôt mandée par sa maîtresse qui brûloit d'être instruite de l'état

du malade.

La foubrette, émerveillée du courage de Jones, ne tarissoit point sur ses louanges: la bonté de son caractère, les graces de sa figure, la blancheur même de sa peau, rien ne fut oublié.

Toute autre que Mademoiselle Honora se seroit apperçue de l'effet que produisoit ce discours sur sa jeune maîtresse; mais, ayant heureusement rencontré sa propre figure dans un miroir de l'appartement, la bonne femme de chambre n'avoit pu se perdre de vue pendant tout le cours de sa relation, ni par conséquent songer à l'impression qu'elle faisoit sur le visage d'autrui.

Sophie eut donc le tems de se remettre. & de dire, en souriant, à Honora: en vérité, je te croirois presque amoureuse de ce jeune homme?.... Moi, madame! répondit-elle; moi , amoureuse de lui? Je vous jure sur mon ame, & sur mon honneur même, qu'il n'en est rien du tout. Qu'il foit aimable tant qu'on voudra; qu'il plaise même à M. Alworthy d'en faire un gentilhomme : je suis ce que je suis ; mes

### ou l'Enfant Trouvé. 125

parens étoient du moins mariés, & mon grand-pere étoit membre du clergé. Non, madame, non: tout beau garçon, tout courageux qu'il est, je crois que mes parens ne me verroient pas de bon œil, prendre les restes d'une Moly Seagrin.

J'admire votre impertinence, interrompit Sophie (avec un fang-froid, qu'on eût cru naturel), d'oser parler avec aussi peu de ménagement d'un ami de mon pere!.... Quant à la fille que vous venez de nommer, je vous désends de jamais ptononcer son

nom, du moins en ma présence.

Honora, étourdie de la mercuriale, chercha à réparer sa sottise. Ce n'étoit, s'écria-t-elle, que l'indignation qu'elle avoit concue contre Moly, pour avoir séduit Jones, qui l'avoit outrée contre cette fille. A l'égard de M. Tom, elle ne lui devoit que des louanges; elle avoit toujours soutenu son parti envers & contre tous ceux qui parloient de sa bâtardise. Il n'étoit pas possible, ajouta-t-elle, qu'avec un si bon cœur, un air si noble, une main si blanche, il ne fût pas véritablement gentilhomme. Oh! il mérite d'être aimé, sans doute, s'écria-t-elle, en finissant; aussi tout le monde l'aime, & Dieu permettra que tout se découvre un jour.

Sophie rioit de tems en tems sous cape, à certains traits de cette palinodie; ce qui étant interprété savorablement par Made-

F iij

moiselle Honora, l'encouragea bientôt à s'écrier : Ah! j'en dirois bien davantage, si je ne craignois pas de vous offenser...

Oue me dirois-tu donc? répondit Sophie,

toute émue; parle, je te l'ordonne.

Ah, madame!... quoiqu'il n'y pensat point à mal... ce récit vous offenseroit peutêtre; & j'en serois au désespoir.

Finis donc, repartit vivement Sophie: je

ne veux pas que l'on me cache rien.

Eh bien, madame, je vous dirai, puisque vous le voulez, que M. Jones étant un jour entré dans une chambre où j'étois seule à travaille, & ayant apperçu votre manchon sur une chaise, ce même manchon que vous me donnâtes avant hier.... il le prit; il mit ses mains dedans... & le baisa... Ah, madame! je ne vis jamais de baiser femblable.... J'imagine, interrompit Sophie, en rougissant, qu'il ignoroit que ce manchon étoit à moi.

Ecoutez donc, madame, vous faurez tout.... Il continuoit à baiser ce manchon, mais avec une ardeur que je ne puis vous peindre, & répétoit à chaque instant, qu'il n'en étoit pas de semblable... Mais, lui disois-je (en riant de sa frénésie), qu'a-t-il donc aujourd'hui de plus charmant que d'ordinaire? Ne l'avez-vous pas vu cent fois entre les mains de ma maîtresse? .... Hélas! sans doute (s'écria-t-il en soupirant); mais quand on est près d'elle, est-il rien de

## OU L'ENFANT TROUVÉ. 127

beau qu'elle-même.... Ce n'est pas tout encore, madame; mais daignez ne pas vous facher, car, encore un coup, le pauvre

garçon n'y pensoit point à mal...

Par exemple, un jour que vous étiez au clavecin pour amuser M. Western. M. Tom. qui étoit assis dans la chambre voisine, paroissoit fort mélancholique. Qu'avez-vous donc? lui dis-je. Pourquoi cet air rêveur? Gageons que je lis dans votre ame... Hélas! dit-il, en se réveillant tout-à-coup, comme d'un songe, à quoi puis-je penser, en écoutant & en contemplant ta belle maîtresse... Oh ma chere Honora! heureux, & mille fois heureux, le fortuné mortel.... Un soupir arrêta le reste, & son haleine, en vérité, étoit plus douce qu'une rose... Mais ne vous fachez pas, au moins, madame; car le pauvre garcon n'y pensoit point à mal; & je me flatte que vous tiendrez ceci secret.... J'ajouterai même qu'il m'a donné un gros écu pour n'en jamais ouvrir la bouche, & qu'il me l'a fait jurer sur un livre.... mais je suis presque convaincue que ce livre n'étoit pas la bible; ainsi je puis parler en sûreté. de conscience.

Jusqu'à ce que les peintres aient imaginé un plus beau rouge que le plus sin carmin, je ne dirai rien des couleurs de Sophie, tant que durerent les propos de la bonne soubrette.

Ho...nora (dit en balbutiant la maîtres.

se), si vous me pro...mettez de ne me plus parler de tout ceci.... & de n'en jamais rien dire à personne, je ne trahirai point votre secret... je veux dire... que je ne serai plus fachée contre vous... mais je crains votre langue: prenez-y garde, ma fille! vous lui donnez souvent, & sans trop y penser, carriere.... Ceci pourroit être su de mon pere, & le facher contre M. Jones, qui, très-probablement, comme vous le dites fort bien, n'y pense point à mal... car, si i'en avois l'ombre du foupçon. --- Ah, ma chere maîtresse! vous lui rendez justice: il est aussi incapable d'onblier ce qui vous est dû, que moi de jamais révéler de semblables secrets... Pauvre jeune homme! il étoit transporté au point que vous même lui eusfiez pardonné ce qu'il me dit ensuite... Mais, pardon, ma maîtresse; je n'oserois le dire: je me tairois plutôt trois mois, que de risauer votre colere.

Oh! n'en crains rien, chere Honora (lui dit en soupirant Sophie); après ce que je viens d'entendre, il n'est plus rien qui puisse

davantage m'émouvoir.

Eh bien, chere Honora, ajouta-t-il, tu connois l'état de mon cœur (c'étoit quelques jours après m'avoir donné l'écu, ajouta la duegne), mais ne crois pas que je sois assez lâche, assez ridiculement téméraire pour jamais regarder Sophie, que comme une déesse, que comme l'objet d'un

ou l'Enfant Trouvé. 129 cuite aussi respectueux que secret, jusqu'au

dernier jour de ma vie...

Voilà tout, madame... voilà du moins tout ce que ma mémoire me rappelle. Mais ce qui m'intéresse le plus pour lui, en vous en tendant compte, c'est la certitude où je suis que ce tendre jeune homme, en vé-

rité, n'y pense point à mal.

Je vois ensin, chere Honora, dit miss Western, en se levant, que tu m'es véritablement attachée: tu m'avois mise en colere l'autre jour, quand je te donnai ton congé: si tu veux rester avec moi, tu en es la maîtresse, & je crois que tu seras bien. Honora, transportée de joie d'être rentrée en grace, remercioit Sophie; & lui promettoit la sidélité la plus inviolable, lorsque la cloche annonça le dîner, & força sa jeune maîtresse de se rendre auprès de son pere.



# LIVRE V.

Contenant l'espace d'un peu plus de fix mois.

#### CHAPITRE PREMIER.

Visites faites à JONES. Pâture pour ceux qui ont un cœur.

Notre héros malade reçut nombre de visites, qui toutes ne l'amuserent pas également. M. Alworthy ne passoit pas un jour sans le voir; mais, quoiqu'il le plaignît, & qu'il fût très - content de la galanterie courageuse qui avoit occasionné sa blessure, il n'en crut pas moins cette occasion favorable pour rappeler Tom à une conduite plus réguliere que ci-devant. Aussi le bon seigneur ne perdit-il jamais l'instant, surtout quand Jones souffroit moins, de lui représenter, avec douceur, combien de torts il avoit à réparer, & de lui faire entendre qu'il ne pouvoit trop s'attacher à dissiper les impressions que ses égaremens avoient fait naître dans l'ame d'un bienOU L'ENFANT TROUVÉ. 131 faiteur, qui gémiroit d'être forcé d'aban-

donner ce titre.

Tuakum lui-même, le venoit voir affez affidument, & pensoit qu'un malade étoit bien plus propre à être chapitré, que tout autre coupable. Aussi assommoit-il le pauvre Tom des sermons les plus secs, les plus ennuyeux, & dont la conclusion étoit toujours que la rupture de son bras étoit un juste châtiment du Ciel pour tous les crimés qu'il avoit commis; & que, sans un promt répentir [si tant est que Jones en sût susceptible], il le voyoit menacé, dès ce monde, des supplices réservés dans l'autre aux plus grands scélérats.

M. Square préchoit sur un tout autre ton. Un bras, disoit-il, ou quelqu'autre membre de moins, n'étoit pas digne de l'attention d'un homme sage: il suffisoit, pour sa consolation, de résléchir sur les miseres attachées à l'humanité; de songer que le plus régulier des hommes étoit exposé aux accidens de la vie, comme le plus pervers; que c'étoit ensin abuser des termes, que d'appeler maux, ou peines, tout ce qui ne troubloit pas l'ordre général

& éternel des choies.

M. Blifil voyoit rarement Tom, & jamais seul. Ce vertueux jeune homme paroissoit cependant s'intéresser à son infortune; mais il avoit soin de faire entendre qu'il redoutoit l'intimité avec un sujet

#### CHAPITRE II.

Second service pour les mêmes gens.

L'EXTRÊME émotion de Jones, à cette découverte, augmentoit encore par les réflexions douloureuses qui se présentoient en foule à son esprit. Il étoit loin d'imaginer que le penchant de cette aimable fille pût devenir assez puissant pour l'aveugler au point de jamais consentir à faire le bonheur d'un amant si peu digne d'elle. En supposant d'ailleurs que son espoir dût ne point rencontrer d'obstacles de la part de la fille, n'étoit-il pas certain que de la part du pere il en auroit d'insurmontables à combattre? Ce pere, quoique rustique, & vraiment campagnard, sur-tout dans ses amusemens, n'étoit pas moins un très-bon gentilhomme, & favoit en reprendre les sentimens, lorsque les circonstances l'exigeoient. Ce pere aimoit très-vivement sa fille: il avoit dit & répété cent fois, tant à table qu'ailleurs, qu'il ne mourroit content que lorsqu'il la verroit l'épouse du plus riche seigneur de la province. auroit-il été assez vain, assez imbécillement fat, pour se flatter, quelque amitié que ce pere montrât pour lui, de le voir jamais. consentir à facrifier de si brillantes espérances

## OU L'ENFANT TROUVÉ. 135

à la passion ridicule d'un jeune homme sans naissance & sans biens? Et si ce consentement ne pouvoit être espéré sans extravagance, n'étoit-ce pas être bien ingrat, n'étoit-ce pas violer bien bassement les loix de l'hospitalité, que de nourrir la passion d'une héritiere si puissante, à tous égards si peu saite pour lui, &, qui pis est, à l'inscu de son pere?

Si Tom n'envisageoit ces conséquences qu'avec une espece d'horreur, à quel point ne frémit-il pas, en songeant aux nouveaux reproches qu'il alloit s'attirer de la part de M. Alworthy! Ignoroit-il combien l'apparence même de la trahison, ou de la lâcheté, étoit capable de blesser l'ame de ce seigneur, & de rendre pour jamais le coupable odieux

à ses yeux.

L'aspect de tant d'obstacles, tous également invincibles, l'eût jetté dans le plus asfreux désespoir, si le souvenir d'une autre semme n'étoit pas venu tout-à-coup s'offrir

à sa pensée.

Qu'avoit fait la tendre Moly? Par quel crime avoit-elle mérité son sort? Il avoit juré de lui être fidele; elle avoit juré mille sois de ne pas survivre à l'infidélité de son amant; Tom la voyoit dans les bras de la mort; il étoit l'auteur de sa perte!

Il se peignoit tout ce qu'elle avoit du souffrir, depuis que son accident le retenoit chez M. Western; il ne pouvoit se par-

## 136 TOM JONES,

donner d'avoir payé de tant d'ingratitude une flamme aussi peu suspecte. La pitié exagere tout: Moly, dans cet instant, lui reparût mille sois plus aimable, plus sidelle, plus tendre que jamais; & ce tourbillon d'idées échaussa tellement la tête du désolé Tom, qu'il ne dormit pas de la nuit. Le résultat de ses réslexions su de retourner à Moly, & d'oublier totalement miss Western.

Mais, ce qu'on aura peine à croire, c'est que peut-être il est essectué ce cruel facrifice, si la discrette Honora, qui le savoit seul dans sa chambre, n'étoit venue dans cet instant le voir.

Devinez, dit-elle, en entrant, d'où je reviens dans la minute? ... Je vous le don-

ne en mille.

Tom devina long-tems en vain: Honora vouloit être pressée; la chose étoit trèsimportante. Tom sut pressant; & cette sille, ensin, après s'être assurée de sa parole, voulut bien lui livrer son secret.

Apprenez donc, lui dit-elle mystérieufement, que ma maîtresse m'a envoyée chez Moly Seagrim, pour savoir, par moimême, si cette fille ne manquoit de rien.

La commission n'étoit pas trop de mon goût; mais que faire? les domestiques sont faits pour obéir.... Ah, mon cher Jones! comment avez-vous pu vous encanailler ainsi?... Ma maîtresse a pourtant voulu que ou l'Enfant Trouvé. 13

y allasse, que je lui portasse du linge & quelques autres nipes.... Elle est en vérité trop bonne! Un pareil bagage seroit bien mieux logé à Bridwel... Quoi! (interrompit Jones ) ma Sophie est assez généreuse... Oui, oui, votre Sophie, reprit Honora, oui, votre Sophie elle-même.... Mais fi vous faviez tout, vous seriez bien plus étonné.... Si je savois tout? répliqua Tom. Ah! daignez vous expliquer... J'entends ce que j'entends, répondit Honora... En vérité, si j'étois ce qu'est M. Jones, je lèverois les yeux un peu plus haut, que fur une espece telle que sa Moly Seagrim... A propos! vous fouvient-il du jour que vous caressiez le manchon de ma maîtresse, avec tant de plaisir? .... Quoi! lui en auriez-vous parlé? s'écria Jones en rougissant... Si je lui en ai parlé! répondit Honora. Il ne vous reste qu'à m'en remercier. Le plus puissant lord d'Angleterre se croiroit trop heureux, s'il favoit... Mais j'ai bonne envie de ne pas vous le dire.

Tom redoubla ses instances; & Honora, qui avoit autant d'envie de parler, que

l'autre d'entendre, continua ainsi:

Sachez donc, puisqu'il faut tout vous dire, que ma maîtresse m'avoit donné ce même manchon que vous aimiez tant. Elle en avoit un autre beaucoup plus beau; mais deux jours après que je lui eus raconté toute votre histoire; Honora, m'a-t-elle

dit, mon nouveau manchon me déplaît.... il est si gros.... si maussade, que je ne puis le regarder.... Jusqu'à ce que j'en trouve un autre qui me plaise, rends-moi le vieux; prends celui-ci.... Car elle est si bonne demoiselle, qu'elle rougiroit de donner pour reprendre... c'est de quoi je puis vous répondre... Ce vieux manchon, ensin, puisque j'en ai tant dit, depuis ce jour, n'est jamais sorti de son bras; & je gagerois ma tête, qu'il a été baisé mille & mille sois en secret... La conversation sut ici interrompue par M. Western, qui venoit lui-même inviter Jones à descendre au clavecin.

Sophie, aux yeux de Tom, parut ce soir beaucoup plus belle que jamais; & d'autant plus, que le précieux manchon étoit passé

dans son bras droit.

Elle jouoit le lampon le plus chéri de son pere, qui étoit appuyé derriere sa chaisse, & ravi de l'entendre, lorsque ce manchon, en retombant tout-à-coup sur les doigts de Sophie, la mit hors de mesure, & que le sougueux gentilhomme, trèspiqué de cet accident, après l'avoir arraché du bras de sa fille, & apostrophé d'une épithete de campagne, l'avoit déja jetté au seu, lorsque Sophie, en sautant du clavecin à la cheminée, arriva encore à tems pour le sauver des ssammes.

Cet incident paroîtra sans doute de peu d'importance à plus d'un de nos lesteurs:

# OU L'ENFANT TROUVÉ. 139

cependant l'effet qu'il produisit sur l'ame de notre héros, ne nous a point permis de le supprimer. Un historien judicieux n'omet jamais les plus légeres circonstances; car c'est presque toujours d'elles que naissent les plus grands événemens. Il sait que le monde n'est en esset qu'une vaste machine, dont les maîtresses roues ne reçoivent leur mouvement que des plus petites; & qu'il en est de cette derniere espece, qui ne sont pas saites pour être vues par tous les yeux.

Ainsi, ce que tous les attraits de l'incomparable Sophie, ce que la douceur de ses yeux, l'harmonie de sa voix, les graces de sa personne, la beauté de son ame, & ses tendres dispositions n'avoient pu saire pour subjuguer absolument le cœur de Jo-

nes... fut opéré par un manchon.

Ce cœur, ainsi que certaine forteresse [\*], sut en cet instant enlevé par surprise. Toutes ces considérations d'honneur & de prudence, que M. Jones, ainsi qu'un militaire habile, avoient placées en avant pour défendre les avenues de ce même cœur, déserterent leurs postes; & l'amour vainqueur, entra triomphant dans la place.

<sup>[\*]</sup> Berg-op-Zoom.

## CHAPITRE III.

#### Grand incident.

Amour, amour! quand tu nous tiens... Il restoit pourtant encore dans l'ame de Tom Jones des sentimens de pitié pour Moly, qu'il ne cherchoit point à combattre, mais qui ne troubloient pas moins son repos: il avoit encore pour cette fille une sorte d'attachement de reconnoissance, qui ne lui permettoit pas de l'abandonner dans la situation où lui-même croyoit l'avoir mise; & la délicatesse de ses sentimens pour Sophie ne lui permettoit pas non plus de manquer à ce qu'il croyoit lui devoir. Comment faire?

A force d'y rêver, il crut enfin qu'il lui feroit possible de s'acquitter envers Moly, au moyen de quelques présens. Du caractere violent & tendre dont il connoissoit cette sille, il s'attendoit à voir sa proposition rejettée, avec tout l'appareil du déses poir. Mais elle étoit vaine, & il espéra que l'ossre d'une pente fortune, capable de la mettre tout d'un coup au-dessus de ses égales, pourroit, en flattant son ambition, la rendre moins sensible à la perte de son amant.

#### OU L'ENFANT TROUVÉ. 141

Avec cette espérance, un jour que M. Western étoit à la chasse, Tom, le bras en écharpe, s'échappa du château fans être vu, & s'achemina chez Moly. La mere & les sœurs, qui prenoient leur thé, lui dirent d'abord qu'elle étoit sortie. Mais la sœur aînée, quelques instans après, lui sit figne, en souriant malignement, que Moly étoit dans sa chambre. Tom y monta; & fut surpris non seulement de ce que la porte étoit fermée en dedans; mais de ce qu'après avoir heurté, on le faisoit attendre. Il fallut cependant ouvrir; & Moly, interdite, eut d'abord peine à exprimer, à son gré, les différens sentimens que la vue inespérée de Tom produisoit en elle, après une si longue absence.

Quand les premiers transports surent calmés, Tom sit tomber par degrés la conversation sur les conséquences satales d'une plus longue intimité entr'eux. Il rappela à Moly le courroux, les désenses réitérées de M. Alworthy, & les malheurs certains qui les menaçoient l'un & l'autre, si ce seigneur venoit à apprendre qu'ils se vissent encore. Il lui peignit toute la douleur qu'il avoit de la perdre, & termina son discours par lui offrir de quoi se sormer un établissement solide avec quelqu'un de ses égaux, qui, à l'aspect de sa fortune, se croiroit encore trop heureux de l'avoir pour

femme.

## 142 TOM JONES,

Moly, frappée d'étonnement, resta quelques instans muette; bientôt elle fondit en larmes.... Quel coup pour une amante! Ses sanglots redoublés lui laissoient à peine l'usage de la voix. Ses regards étoient attachés sur Tom: l'amour & le désespoir y étoient peints; ceux de Tom, fixés sur le lit, n'osoient se relever jusques sur elle.... Cette fituation, trop pénible pour tous les deux, & fur-tout pour Moly, ne pouvoit durer long-tems. Notre amante irritée éclata bientôt en reproches: rien de tout ce que la rage & l'amour trahi ont droit d'inspirer à une semme contre l'indigne objet de sa tendresse, rien ne fut oublié pour accabler cet infidele amant.

Notre héros, trop foible contre un tel orage, & pressé par ses remords, alloit y succomber, lorsqu'un mouvement impétueux de cette sille (alors remise sur son lit) sit tomber dans la ruelle un lambeau de tapisserie qui offrit, aux regards de Tom, un speciacle auquel il n'étoit pas plus pré-

paré que mes lecteurs.

Ce morceau de tapisserie, mal attaché au haut du plancher, servoit de rideau au lit de cette belle, & cachoit un petit réduit, où elle serroit ses hardes. Soit que ses bras se suffent embarrassés dans ce rideau, soit qu'il sût mal attaché; jugez de la surprise du pauvre Tom, lorsque le sond du théâtre offrit à ses regards, qu'?...le

# OU L'ENFANT TROUVÉ. 143

lira-t-on sans en frémir, & puis-je l'écrire fans honte ?... le philosophe Square! &

dans la position la plus risible.

La situation de nos trois personnages est digne d'un pinceau plus énergique que le mien. Square, dans un déshabillé très-libre, & plié en deux dans son trou, sixant de grands yeux essarés sur Jones; Moly, tremblante, & la tête à demi cachée dans ses couvertures; Jones, le bras levé, la bouche ouverte, voulant parler & ne sachant que dire, ne présentent qu'une soible esquisse de ce tableau.

Tom rompit enfin le filence par un long éclat de rire, & présenta très-poliment la main à M. Square, pour l'aider à sortir de

la retraite.

Celui-ci rappelant toute sa vertu, plus sorte encore que sa consusion, & regardant Jones d'un air grâve: Vous triomphez, monsieur! lui dit-il. Vous jouissez dejà de l'avantage que cet événement vous osser pour me noircir à votre gré dans l'esprit du public. Je n'ai pourtant point corrompu l'innocence; mais les apparences sont contre moi, & je sens tout ce que je puis craindre. Si vous aviez moins droit de me hair, j'oserois cependant.... Arrêtez! (s'écria Jones) laissez-moi du moins le mérite de prévenir votre demande, & de prouver combien la vangeance a peu d'attraits pour moi. Ce n'est pas vous qui

#### 144 TOM JONES,

m'offensez ici le plus; ne craignez pourtant rien ni l'un, ni l'autre. Agissez-en bien avec cette fille, & soyez sûr de mon silence. Vous, Moly, soyez, s'il se peut, sidelle à votre amant: j'oublierai, dans ce cas, votre inconstance; & vous pouvez même compter sur tout le bien que je pourrai vous faire.

A ces mots, Jones, trop généreux pour attendre des remercimens, part, & rentre sans être vu, chez son ami M. Western.



#### CHAPITRE IV.

## Premieres approches.

lom, absolument revenu de la foiblesse qu'il avoit eue pour Moly, tant par ce qu'il venoit de voir, que parce qu'il apprit encore de différens endroits sur le compte de cette fille, n'en étoit pas plus tranquille sur ses sentimens pour Sophie. Son cœur, affranchi de tous autres liens. étoit entiérement à elle ; il se croyoit même assuré de n'en être point hai. Mais cette certitude ne calmoit point son désespoir. quand il réfléchissoit sur le peu d'apparence d'obtenir jamais le consentement de M. Western, pour une alliance aussi disproportionnée: & cette réflexion accablante. qui le tourmentoit nuit & jour, influa bientôt fur son tempérament. Il perdit toute sa gaieté, n'aima plus que la solitude, & s'abandonna à la sombre mélancolie de ses idées. Il chercha même à fuir Sophie; & lorsque le hasard le rapprochoit d'elle, il affectoit une réserve si sévere dans ses discouts & dans ses démarches, que Sophie eût pu le croire absolument guéri de sa pasfion, si les tendres regards & les soupirs contraints de Jones n'eussent à chaque instant démenti l'extérieur de sa conduite.

Tome I.

Elle eut d'autant moins de peine à démêler tout ce qui se passoit dans le cœur de son amant, que le sien propre étoit en proie aux mêmes agitations; & cette découverte sut encore très-savorable à Tom: elle ajouta la plus haute estime à l'amour qu'elle avoit déja pour lui; & ce dernier sentiment, presque toujours suivi de ceux qu'inspire la pitié, acheva d'enslammer son cœur de la tendresse la plus vive.

Ces deux amans se promenoient un jour dans le jardin, chacun dans une allée qui aboutissoit au canal où Tom avoit jadis riqué de se noyer, pour sauver l'oiseau de Sophie: elle aimoit cet endroit, & alloit souvent y rêver seule, lorsqu'ils se rencon-

trerent face à face.

Après les politesses d'usage, & quelques propos vagues, auxquels le trouble & la consusion des parties ne permettoit pas plus de suite, Sophie, en jettant les yeux sur le canal, ne put s'empêcher de rappeler à Jones le risque qu'il avoit autresois couru, pour lui rendre un léger service.

Hélas, madame! lui dit-il, j'eusse été trop heureux, si le canal eût été plus profond: cet instant m'eût affranchi de tous les maux que me préparoit la suite de ma vie!..... Ah!! que dites-vous? repliqua Sophie; se peut-il que vous le pensiez? Ce mépris affecté de la vie n'est, probablement, qu'un excès de politesse à mon

# egard: c'est, sans doute, vouloir que je vous sois moins obligée d'avoir dejà risqué deux sois pour moi la vie. Craignez plutôt, hélas! craignez plutôt pour la troi-

heme.... Ces derniers mots étoient accompagnés d'un sourire & d'un regard si tendre, que Jones en fut pénétré jusqu'à l'ame. Il répondit, en soupirant, que cette crainte ne pouvoit plus rien prévenir. Delà, jetant fur elle un coup d'œil fixe & languiffant: Ah, Sophie! s'écria-t-il, pouvezvous en effet souhaiter que je vive? pouvez-vous bien me hair à ce point?.... Sophie, les yeux baissés, répondit, après avoir héfité quelque tems... Non, M. Jones, non, je ne vous hais point.... Ah! s'écria Tom, ai - je pu méconnoître un cœur aussi céleste que le vôtre? ai-je pu me défier des sentimens de l'incomparable Sophie?... Ciel! quel bonheur de pouvoir me flatter!... Arrêtez, monsieur, lui dit Sophie interdite; je ne vous entends pas... je ne puis rester ici plus longtems.... Vous ne m'entendez pas? Vous aurois-je donc offensée?... interrompit Tom, les yeux en pleurs, & hors de luimême. Moi, je vous aurois offensée! hélas! auriez-vous pu le croire?...Cette rencontre imprévue... le trouble de mon cœur... Au nom du ciel, pardonnez-moi; pardon, pardon, madame; la seule idée d'avoir pu Le transport de Jones l'avoit précipité aux pieds de Sophie, dont la fituation n'étoit pas plus tranquille.... M. Jones, lui dit-elle, d'une voix entrecoupée, j'affecterois vainement de ne pas vous entendre, & je ne vous entends peut-être que trop bien... mais, au nom du ciel, si vous avez quelque amitié pour moi, souffrez que je retourne au château..... Puissé-je être en état

d'y arriver!

Jones, qui à peine se soutenoit lui-même, lui offrit son bras, qu'elle consentit d'accepter, pourvu qu'il lui jurât de ne plus continuer cette conversation. Il se soumit à tout, pourvu que Sophie promit aussi d'oublier ce que la violence de sa passion lui avoit arraché malgré lui. Sophie, enfin, consentit à lui pardonner, s'il promettoit,

ou l'Enfant Trouvé. 149

à son tour, d'être plus circonspect à l'avenir; & c'est ainsi que nos jeunes amans, tous deux tremblans, & tous deux charmés l'un de l'autre, arriverent au château.

Sophie se retira dans son appartement, où la secourable Honora, & quelques heures de repos, calmerent par degrés ses sens. Le pauvre Jones, au contraire, étoit attendu par une mauvaise nouvelle qui va changer toute la scene de cette histoire, & qui, par conséquent, mérite un chapitre particulier,



## CHAPITRE V.

#### Maladie de M. ALWORTHY.

MONSIEUR Alworthy, depuis l'accident de Jones, avoit négligé un rhume, qui, après avoir dégénéré en fluxion de poitrine, l'avoit enfin forcé de se mettre au

lit, & d'appeler un médecin.

Soit par hasard, ou autrement, le danger s'étoit accru de jour en jour de puis l'arrivée de son esculape; & ce bon seigneur, toujours prêt à tout événement, avoit jugé à propos de saire rassembler sa famille. On avoit dépêché un exprès à madame Bliss, qui étoit depuis quelque tems à Londre; & un autre avec une voiture, pour Jones, encore convalescent chez M. Western.

Jones, en arrivant au château, trouva toute la famille, à l'exception de madame Blifil, autour du lit de son bienfaiteur. Il venoit de leur faire part de son testament, par lequel il avoit institué M. Blifil pour son héritier, à charge de quelques legs affez considérables pour Tuakum, pour Square, & pour ses principaux domessiques. Quant à Tom Jones, M. Alworthy lui avoit sait un assignat particulier de 500 livres sterling de revenu annuel, & de mille livres une sois payées.

## ou l'Enfant Trouvé. 151

Les cris & les pleurs de Blifil, profterné aux pieds du lit de son oncle, étoient si éclatans, que la voix de Tom, encore plus affligé du danger de M. Alworthy, que sensible à la fortune qu'il recevoit de lui, eut peine à pénétrer jusqu'au malade. La foiblesse de M. Alworthy, & les représentations du médecin, ne lui permettoient pas de parler davantage; lorsqu'un domestique vint annoncer un procureur. arrivé en toute diligence de Salisbury, & qui avoit, disoit-il, à conférer en particulier avec M. Alworthy, fur une affaire trèsimportante. Ce seigneur chargea son neveu de l'entendre, n'étant plus en état de se mêler d'affaires, & congédia la compagnie.

En sortant de son appartement, Tuakum & Square, également peu satisfaits du legs que leur avoit laissé M. Alworthy, se prirent de querelle. Mille livres sterling, une sois payées, n'osfroient aux yeux du pédagogue qu'une récompense très-mince; pour les soins qu'il avoit daigné prendre de l'éducation de deux ensans. Square trouvoit ce legs exorbitant pour un petit répétiteur tel que Tuakum, dejà aux gages de M. Alworthy, tandis que lui-même, homme de condition, & qui n'étoit chez ce seigneur qu'à titre d'ami, ne se voyoit gratissé que d'un legs égal à celui d'un pédant.

Les propos commençoient à s'échausser G iv entre ces deux personnages, quand M. Blissil, arrivant avec un air consterné, leur apprit que l'exprès envoyé de Salisbury, venoit de lui annoncer la mort de sa mere. A ces mots, les deux docteurs se réunirent pour consoler leur cher disciple, l'un par les motifs de la vertu, l'autre par ceux de la religion.

Ils délibérerent ensuite s'il convenoit. ou non, d'instruire M. Alworthy de cet événement. Le médecin, qui parut alors, fut pour la négative : c'étoit risquer, sans nécessité, d'accabler le malade; il ne pouvoit y consentir. M. Blifil objectoit une promesse solemnelle faite à son oncle de n'avoir jamais rien de caché pour lui, quelque chagrin que M. Alworthy dût en recevoir. Ce seroit, disoit-il, manquer essentiellement à ma promesse, & m'exposer à encourir la juste indignation de mon oncle, au cas que le ciel le guérisse, comme j'ose encore m'en flatter. La crainte d'un mal, quel qu'il soit, ne doit jamais faire céler la vérité.

Tuakum & Square, enchantés des sentimens de leur disciple, ne pouvoient manquer d'être de cet avis. Ils l'appuyerent si sortement, que le médecin se vit sorcé d'y souscrire, & de passer, avec M. Blissl, dans la chambre du malade, à qui ce dernier, les yeux en pleurs, sit part de sa nouvelle.

## ou l'Enfant Trouyé. 153

M. Alworthy la reçut avec constance & résignation. Il laissa pourtant tomber quelques larmes, & demanda à parler au messager: mais Bliss l'assura qu'il n'avoit pas été possible de l'arrêter un instant, à cause des affaires pressantes dont il disoit être chargé.



#### CHAPITRE VI.

## Fête interrompue.

LE lecteur s'étonne, sans doute, de nous avoir vu perdre si long-tems de vue M. Jones. Il étoit resté dans la chambre de M. Alworthy, qu'il n'avoit pu se résoudre à laisser seul avec sa garde. Il avoit été témoin, & indigné de la cruelle indiscrétion de Blifil, lorsqu'il étoit venu annoncer à ce bon seigneur la mort de sa mere: & très-peu s'en étoit fallu, qu'il n'eût brus-

qué son grave condisciple.

Cependant M. Alworthy, après avoir été condamné par la faculté, se préparoit à subir son sort avec cette constance, qui, dans ces derniers momens, caractérise toujours la vertu, lorsqu'une crise favorable donna tout-à-coup quelque espérance au médecin. La joie de Tom en fut extrême; il eût donné sa vie pour sauver celle de son bienfaiteur: ses vœux furent remplis; & le malade, dès le jour suivant, sut déclaré hors. de danger.

Cette guérison inespérée, répandit l'allégresse dans tous les environs du château. & prouva combien M. Alworthy étoit véritablement aimé. Le médecin, qui ne manqua pas de s'attribuer toute la gloire de l'é-

#### ou l'Enfant Trouvé. 155 vénement, fut à l'envi complimenté & fêté par tout. Tom l'accabloit d'embrassemens, & le regardoit comme un dieu tu-

télaire.

Le lendemain du jour que cette agréable nouvelle avoit été annoncée par le médecin, Jones voulut le regaler de quelques bouteilles de vin dans sa chambre: Blissi, Tuakum & Square y surent invités. Les deux derniers surent exacts au rendez-vous; l'autre se sit long-tems attendre: on com-

mença sans lui.

On buvoit depuis deux heures à la santé du malade; le vin & la joie échaussoient dejà la tête de Jones, lorsque le froid Blissi parut. Sa sagesse, ossensée de l'air à peu près de débauche qui paroissoit régner dans cette petite sête, le sit d'abord éclater en reproches contre Tom. Ce n'est pas, disoitil, qu'il trouvât mauvais que l'on se réjouit de la convalescence de son oncle; mais la joie doit avoir ses bornes, & la décence doit toujours les sixer, sur-tout dans une maison où la mort trop récente de sa mere, rendoit de tels excès d'une indécence & d'un scandale inexcusables.

Malgré l'aigreur de ces reproches, Jones fut désarmé par les derniers mots de Bliss. Il convenoit que la sensibilité d'un fils pouvoit être choquée en pareil cas: aussi s'empressa-t-il, après quelques excuses à Bliss, de lui présenter la main, & de

Gvj

156 TOM JONES,

lui demander la fienne en figne de réconciliation.

Mais Bliss ne pardonnoit pas si aisément. Il rejeta avec mépris la main de Jones, en ajoutant, d'un ton cynique: il n'est pas étonnant que le spectacle le plus triste ne fasse aucune impression sur un aveugle; quant à moi, qui ai le bonheur d'avoir vu & connu tous mes parens, il seroit un peu surprenant que je susse insensible à leur perte.

Quoi, traître! (s'écria Tom, en lui sautant au colet) tu as la lâcheté de me reprocher le malheur de ma naissance.... Cet éclair alloit être suivi du plus terrible orage, si les spectateurs ne s'étoient point hâtés d'en prévenir l'esset. On sépara les adversaires; on les réconcilia, du moins en apparence; on acheva tristement la sête, &

chaçun s'en alla.



#### CHAPITRE VIL

## Que de maux le vin cause!

Fom, en quittant la compagnie, avoit fenti que le grand air pouvoit ne lui pas être inutile, avant que de rentrer dans l'appartement de M. Alworthy. La soirée étoit belle; & il se promenoit seul dans un petit bois voisin, en révant aux charmes de sa chere Sophie, lorsque ses réslexions amoureuses furent interrompues par l'apparition d'une semme, qui, après l'avoir regardé sixement, se sauva dans le plus épais du hois. Les héros sont rarement peureux; le nôtre ne craignoit pas même les esprits sil ne balança pas à suivre les pas de cette semme. Il faut pourtant tout dire, il avoit cru la reconnoître.

Quand elle favorise, ou persécute,

Tuakum & Blist, qui se promenoient tristement, avoient vu passer, & très-bien reconnu la personne. Tous les deux, aussi soupçonneux l'un que l'autre, présumant également du mystere dans cette avanture, étoient entrés dans l'allée aboutissant au peur bois; à l'instant même où Jones s'y étoit ensoncé à la poursuite du fantôme.

# 158 TOM JONES,

C'en fut assez pour les convaincre de la réalité d'un rendez-vous; & nos cagots, charmés d'une récidive qui ne pouvoit manquer de perdre l'objet de leur haine auprès de M. Alworthy, formerent à l'instant le projet de surprendre les coupables, & de les mettre dans l'impossibilité de défavouer leur crime.

Heureusement pour Tom, le chemin qui les conduisoit jusqu'à lui étoit difficile. Quelques précautions qu'ils prissent, il entendit du bruit, leva la tête, & les reconnut. Son parti sut bientôt pris : il vint sièrement à eux, très-résolu de leur disputer le passage.

Tuakum, outré de l'audace de son ancien écolier, & qui se croyoit encore en droit de lui parler en maître, lui cria qu'il prétendoit en vain leur dérober la vue de son insame Moly; que M. Bliss, ainsi que lui, l'avoit très-parfaitement reconnue; que rien ensin ne les empêcheroit de la conduire au château, pour en faire un exemple capable d'épouvanter ses pareilles.

Tom, assez médiocrement ému de ce discours, mais indigné de le voir confirmé par Bliss [ dont les insultes de l'après midi étoient encore vivement gravées dans son cœur), ne répondit aux emportemens de Tuakum, qu'en l'assurant que tous les pédans de la province, dussent-ils être secondés par autant de Bliss, ne parviendroient jamais à le forcer; lui vivant, de consentir à l'ombre même d'une lâcheté.

Une déclaration si précise avoit droit d'enflammer la bile de Tuakum & de son disciple chéri; & su bientôt suivie d'un des plus mémorables combats à coups de poings, dont les annales des basses rues de Londres aient jamais conservé la mémoire.

Qu'il suffise au lecteur d'apprendre que le brave Tom, après avoir soutenu longtems, sans perdre un pouce de terrein, l'effort de ses deux assaillans, qu'il avoit mis successivement hors de combat, alloit peut-être succomber dans une nouvelle attaque, où ils avoient réuni toutes leurs forces; lorsque deux des plus vigoureux poings de l'Angleterre parurent tout-àcoup dans la mêlée, & déciderent la victoire en sa faveur.

Tuakum & Blifil étoient déjà par terre, avant que Tom eût eu le tems d'envisager le généreux guerrier qui venoit de le se-courir. Mais, avec quels transports, avec quelle reconnoissance, ne reconnut-il pass M. Western.

Ce gentilhomme, qui se promenoit dans les environs avec sa famille, avoit entrevue de loin le combat de deux hommes contre

## TOM JONES;

un; il n'en avoit pas fallu davantage pour le faire voler au secours du parti le plus foible.

Le reste de sa compagnie ne tarda pas à arriver sur le champ de bataille. C'étoit cet honnête ministre Supple, que nous avons vu derniérement à la table de M. Alworthy, madame Western, tante de Sophie, & Sophie elle-même.

Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux n'étoit pas amusant pour des semmes. On voyoit, d'un côté, le désastreux Blisse étendu sur la terre, pâle, & presque sans sentiment, non loin de-là, le victorieux Tom, couvert de sang, tant des ennemis que du sien; plus bas le grand Western, jettant un coup-d'œil de clémence sur le docteur palpitant à ses pieds, & pardonnant à l'ennemi vaincu.

On s'empressa d'abord à secourir les blesfés; & Blisil, le plus mal mené de tous, commençoit à reprendre ses sens, lorsqu'un spectacle bien plus intéressant encore, attira, d'un autre côté, toutes les attentions de l'assemblée.

C'étoit Sophie, l'aimable Sophie ellemême, qui étoit tombée évanouie.

Tous les flacons alors sont épuisés; toutes les voix demandent de l'eau fraîche. Mais, tandis que chacun s'agite, & cherche vaiOU L'ENFANT TROUVÉ. rost nement, Tom, qui se ressourient d'un ruisseau qui couloit sur la gauche, prend Sophie dans ses bras, traverse en courant un champ de bled prêt à couper, se plonge dans l'eau, en verse abondamment sur la malade, & la rend bientôt à la vie.

M. Western & les autres, ignorant le dessein de l'impétueux Tom, l'avoient suivi à toutes jambes. Ils arriverent à l'instant même que Sophie ouvroit les yeux; & la scene tragique, à compter de cet instant. fut changée en scene de plaisir & de reconnoissance. M. Western, après avoir cent fois embrassé Fom; & mille fois sa fille, ne voulut pas qu'il retournât cheze lui, & prétendit l'emmener sur le champ à son château, pour y faire panser ses plaies, Mais le bon cœur de Tom ne lui permettoir pas d'abandonner ainsi les deux blessés, quoique ses adversaires. Il obtint . mais non pas sans peine, de M. Western que l'on revînt à eux.

On les trouva sur pieds, se consolant mutuellement de leur disgrace, & se promettant bien d'en tirer vengeance. C'est ce qu'ils sirent dans l'instant, en rendant compte à la compagnie du sujet de la querelle, & en l'ornant des circonstances les plus propres à donner une idée très-peu édisante des mœurs du pauvre Jones. Mais, malheureusement pour eux, M. Western

## 162 Tom Jones;

ne fit qu'en rire: ce qui acheva de les déconcerter, au point de refuser le souper qu'il leur offroit chez lui, dans la louable intention de pacifier toutes choses. L'ami Tom, au contraire, intéressé à se justifier dans l'esprit de Sophie des imputations de ses deux ennemis, se rendit avec grand plaisir à l'invitation de son généreux détenseur.



# LIVRE VI.

CONTENANT l'espace d'environ trois

semaines.

#### CHAPITRE PREMIER.

Caractère de Madame WESTERN. Finesse de son discernement.

UOIQUE Jones eût eu le tems d'entretenir Sophie pendant la route, elle n'en fut pas moins trifte pendant tout le fouper. Le lendemain, au déjeûner, elle le parut moins; mais, après avoir feint de manger un morceau, elle quitta affez brusquement la table; sans que son pere ni sa tante en pénétrassent la raison.

Cette tante se piquoit d'expérience & d'érudition. Elle avoit autresois passé quelque tems à la cour, où elle avoit acquis les dehors de ce qu'on appelle le monde. Ses connoissances, depuis sa retraite, s'étoient prodigieusement persectionnées par la lecture des pieces de théatre, des romans modernes, des gazettes & des papiers pu-

blics; au point que dans tout le canton; madame Western passoit pour aussi conformée dans la littérature que dans la politique.

Le changement qu'elle avoit remarqué dans l'humeut de Sophie, lui avoit paru

digne de toute son attention.

Après avoir rassemblé mûrement toutes les circonstances capables de jetter quelque espece de jour sur une matiere si digne d'être approsondie, elle étoit ensin parvenue à se convaincre que la mélancolie de sa niece ne pouvoit probablement partir que d'une passion secrette. Ce premier point trouvé, il ne s'agissoit plus que de savoir quel en étoit l'objet.

A force d'y rêver, l'évanouissement de Sophie dans le bois, le soir du combat de Jones contre Tuakum & Blisil, ainsi que la tristesse de cette sille pendant le souper du soir même, & dont Blisil avoit resusé d'être, lui revinrent tout-à-coup dans l'esprit. Il ne lui en fallut pas davantage pour lui faire conclure que M. Blisil étoit l'heureux mortel qui faisoit soupirer sa niece.

La crainte, cependant, de compromettre avec trop de légéreté son jugement, l'empêcha pendant quelques jours de faire part de sa découverte à son frere: elle ne s'y détermina qu'après avoir cru, par de nouvelles observations, tous ses soupçons changés en certitude.

#### OU L'ENFANT TROUVÉ. 165

M. Western sut enchanté de cette nouvelle: Blissi étoit l'héritier présomptif de M. Alworthy; M. Alworthy étoit trèsriche, leurs terres se touchoient: rien n'étoit plus convenable que cette alliance; on ne pouvoit trop tôt la proposer.

Je crois avoir infinué déjà que notre ami Western avoit reçu de la nature un de ces caractères aussi impétueux qu'ardens, toujours disposés à céder aux premieres impressions, soit de la peine, soit du plaisir, à incapables d'observer jamais les grada-

tions de l'une à l'autre.

A peine eut-il saisi l'idée de cette alliance, d'où le bonheur de sa sille sui paroissoit dépendre; qu'il envoya inviter M. Alworthy, convalescent depuis quelques jours, à venir dîner chez lui. C'étoit un plaisir de plus pour M. Western, que celui de surprendre agréablement Sophie, en lui annonçant, quelques jours avant la nôce, qu'il lui donnoit M. Bliss pour époux: car il s'en falloit de cent lieues qu'il prévit le moindre obstacle à ce mariage, soit de la part de M. Alworthy, soit de celle de son neveu.

Le dîner où les deux familles se trouvoient rassemblées, sut très-gai, & ne sut pas plutôt sini, que M. Western attira l'oncle de Blisil dans une allée écartée du jardin, où il lui proposa tout franchement ce mariage.

M. Alworthy, quel que fût le brillant extérieur des objets, étoit toujours en garde contre le premier coup-d'œil. Quoique flatté de la proposition, il la reçut sans transport. & même sans émotion apparente: il se contenta de témoigner combien il étoit flatté de cette alliance. Il sit l'éloge de Sophie, remercia M. Western de la bonne opinion qu'il vouloit bien avoir de son neveu; & l'assura que si les jeunes gens avoient quelqu'inclination l'un pour l'autre, il ne souhaiteroit rien plus sincérement que d'accomplir au plutôt cette assaire.

La réponse de M. Alworthy déconcerta un peu le bouillant Western, qui s'attendoit à trouver plus de chaleur dans son voisin. Le doute de savoir si les jeunes gens auroient de l'inclination l'un pour l'autre, lui parut, sur-tout, extrêmement ridicule. Les parens, dit-il avec vivacité, sont les seuls juges de ce qui convient à leurs ensans. Quant à moi, je prétends que ma fille m'obéisse; & si quelqu'un avoit assez peu de goût pour balancer à prendre une épouse telle que Sophie, je suis son humble serviteur... n'en parlons plus.

M. Alworthy essaya vainement de le calmer, en l'assurant qu'il ne doutoit pas que son neveu ne sût enchanté de ses offres, & très-promt à les accepter: tout ce qu'il put tirer de l'impétueux gentilhomme,

### OU L'ENFANT TROUVÉ. 167

fut une répétition cent fois réitérée de ses

demieres paroles.

Le caractère de M. Western étoit trop bien connu, pour que M. Alworthy s'ofsensat de ses emportemens. Il étoit sûr, d'ailleurs, que la réslexion & la nuit le ramèneroient à la raison. On parla d'autre chose; & l'on se quitta le soir, sans que personne se doutât de ce qui s'étoit passé entr'eux.



#### CHAPITRE IL

#### Matieres curieuses.

DES que M. Alworthy fut arrivé chez lui; il appela son neveu dans son cabinet, & lui sit part des propositions de M. Western, en lui marquant toute la satisfaction qu'il auroit de ce mariage.

Blifil, sur qui les charmes de Sophie avoient à peine produit la plus légere impression, avoit pourtant songé quelquefois qu'un parti si considérable pourroit lui convenir, & n'avoit été arrêté, dans les idées qu'il avoit déjà eues sur elle, que par la crainte que M. Western, venant un jour à se remarier, ne diminuât peut-être trop la fortune de sa fille.

Dans ce cas-ci, cette crainte disparoissoit. C'étoit M. Western lui-même qui proposoit le mariage; on pouvoit le lier de façon à ne pas craindre qu'il se remariat jamais. Ainsi le prudent Blissi eut l'air de se prêter avec plaisir aux desirs de son oncle, en se réservant, néanmoins, de lui faire insinuer par autrui ce que son ambition, & plus encore son avarice, n'osoient mettre au jour, eu égard aux précautions utiles qu'il convenoit de prendre contre la liberté

OU L'ENFANT TROUVÉ. 169liberté du beau-pere futur, dans les clauses du contrat.

M. Alworthy écrivit dès le lendemain à M. Western, pour lui apprendre compien son neveu étoit reconnoissant des propositions qu'il avoit daigné faire, & pour l'assure que M. Blissi n'attendoit que l'heureux moment où il lui seroit permis de s'aller jetter aux pieds de l'aimable Sophie.

M. Western au comble de ses vœux s' & sans songer à en dire un seul mot à sa sille, fixa l'après-dinée du jour même pour la premiere entrevue des deux amans.

Très-content de lui-même, après cette expédition, il courut à l'appartement de madame Western pour lui en faire part. Elle étoit occupée à lire, & à interprêter les finesses de la gazette au bon ministre Supple. M. Western, qui savoit combient il étoit dangereux d'interrompre sa sœur' dans une occupation si sérieuse, sut, malgré sa vivacité naturelle, obligé d'attendre plus d'un quart-d'heure qu'il lui fût permis de parler. Il annonca enfin qu'il avoit une affaire importante à traiter; fur quoi man dame Western, après avoir gravement répondu qu'elle étoit entiérement aux ordres de son frere, ajouta qu'elle étoit si cons tente de la fituation des affaires du Nord qu'il n'étoit pas possible qu'on lui parlat dans un quart-d'heure plus favorable. Date :

Sitôt que le ministre sut parti. Monsieuts

Western apprit à sa sœur tout ce qu'il avoit sait, en la priant de porter cette bonne nouvelle à Sophie; commission dont la tante se chargea avec plaisir; & sans rien objecter à son frere: grace sans doute, à l'aspect savorable du Nord! sans quoi, la conduite précipitée de M. Western est servi de texte à plus d'un commentaire politique.

Sophie lisoit lorsque sa tante entra chez elle. Debout, debout, ma niece! (s'écria madame Western, d'un ton & d'un air sémillant) il s'agit bien dans ce moment ci de lecture! Allons, dis-je, que l'on se coësse, que l'on se pare au plutôt de son mieux.... Oh! j'ai tout découvert; je vous ai bien servie: nous le verrons, ce cher sutur; nous le verrons dès cet après-

midi.... jugez fi je vous aime!

Eh! quel est ce futur, madame! répondit Sophie interdite, la rougeur sur le front, & pouvant à peine parler.

Pauviei innocente! repliqua madame Western; quel iest-il?... C'est donc à moi que vous comptiez en imposer? C'est donc à moi que vous imaginiez pouvoir cacher vos secrets sentimens?... A votre pere, passe; mais à moi! à moi!... J'ai trop vécu, ma pauvre niece; ne dissimu-

lons plus! J'ai lu, je lis encore jusqu'au fond de votre pensée. Dès le jour même de mon arrivée, j'ai connu, point pour

#### OUL ENFANT TROUVE. 175

j'ai déchiffré ses moindres mouvemens. J'ai vu votre vainqueur... mais n'en rougistez pas; j'approuve votre choix; j'en ai sait part à votre pere, qui l'approuve aussi se M. Alworthy, de même avis que nous, consent aux voeux des deux jeunes amans que nous jugeons trés-dignes l'un de l'autre... En bien! vous rougissez encore è vous ne répondez pas ?... Aux armes dis-je encore un coup: il vient dès cette après-midi... c'est M. Alworthy, c'est voire père qui le mande.

Dès cette après - midi! s'écria Sophie en soupirant. Oui, oui, cette après - midi même, dit la tante. Pourquoi donc ce tremblement? pourquoi ce trouble & cet air abattu? Pour moi, je le trouve trèsbien!... & l'eusse présque été de votre goût, si mon âge....

Je conviens, interrompit Sophie, en bégayant, qu'il est aimable; & que j'en connois peu qui soient plus dignes d'inspirer de tendres sentimens... Courageux & compatissant, plein d'esprit, sans méchanceté; humain, poli... en un mot, sait pour platte... Eh, qu'importe le désaut de la naissance, lorsqu'il est compensé par tant de ventus!

Qu'appelez-vous défaut de naissance? repartit madame Western; où prenez-vous

cela? qui peut vous avoir fait de pareils contes?

Hélas! madame, répondit Sophie, les yeux baissés, puis-je ignorer un fait public? puis-je ne pas savoir combien le pauvre M. Jones a du souffrir, & souffre encoré, peut-être, d'un malheur dont il n'est pas coupable.

M. Jones! s'écria tout-à-coup la tante. Eh! que fait ici M. Jones?.... Ah, ciel! ce n'est donc pas M. Bliss? c'est M. Jones que vous avez la lâcheté d'aimer?....

Le silence & la pâleur de Sophie ne pouvoient laisser plus long-tems la tante incertaine sur l'objet des vœux de la niece.

Tout ce que la surprise, le mépris & la rage, tout ensin ce qui peut inspirer une semme ambitieuse qui se voit cruellement trompée dans ses espérances, sur se rassemblé pour accabler la triste Sophie & le malheureux Jones.

La niece, presque inanimée, étoit aux pieds de l'implacable tante, qui, rugissant de sureur, vouloit sortir pour aller tout apprendre à son frere in ne pouvoit appaiser le seu de son courroux; & Sophie frémissoit que les éclars n'en sussentendus.

A force de soupirs, de pleurs & de supplications, la tante, un peu moins irritée, promit ensia de ne point trahir le secret

## OU L'ENFANT TROUVE. 173 de Sophie. Mais ce ne fut qu'après qu'elle eut promis de travailler à étouffer son indigne passion pour Jones, & de recevoir la visite de M. Bliss, avec toute la politesse & les égards que la tante prétendoit être dus à l'héritier de M. Alworthy.



#### CHAPITRE III.

#### Plus intéressant encore.

Dès que madame Western sut sortie de l'appartement de Sophie, Honora y entra, & trouva sa jeune maîtresse dans un état digne de compassion. Cette sille, qui n'avoit pas quitté l'anti-chambre pendant la scene qui venoit de se passer entre la tante & la niece, avoit prêté l'oreille au trou de la serrure, & n'en avoit pas perdu une syllabe. Nouveau surcroît de consusion pour Sophie; qui se voyant à la merci de sa femme de chambre, sut obligée de lui dévoiler un secret qu'Honora savoit déjà àpeu-près aussi bien qu'elle.

Cette fille, quoique bavarde, étoit senfible; elle aimoit sa maîtresse, & nous avons déjà vu qu'elle ne haissoit point Jones. Elle se répandit en longs discours contre les peres assez injustes pour prétendre forcer l'inclination de leurs ensans; plus vivement encore, contre les gens qui, sans qu'on les en prie, sont toujours prêts à se mêler des affaires d'autrui : chapitre où madame Western ne sut point oubliée. Elle finit par exhorter Sophie à céder pour un tems à l'orage, en seignant de rece-

voir, sans trop de répugnance, les visites

OU L'ENFANT TROUVÉ. 175

de M. Blifil; & promit à fa maîtresse de lui être fidelle, & de la servir au risque

même de sa vie.

L'après - midi M. Western, pour la premiere sois, déclara ses volontés à sa fille, en lui faisant valoir l'ardeur avec laquelle il avoit travaillé à la rendre heureuse, dès l'instant même où il avoit été instruit de ses inclinations par madame Western.

Sophie, encouragée par les caresses de son pere, & par sa bonne humeur, alloit risquer de lui apprendre combien sa tante s'étoit trompée dans ses conjectures, lors-

que l'on annonça M. Blifil.

M. Western, après avoir embrassé fortement son sutur gendre, se crut de trop dans cette premiere entrevue, & laissa les deux amans seuls.

Son départ fut suivi d'un bon quartd'heure de silence: le jeune gentilhomme, parmi toutes ses bonnes qualités, étoit encore doué de cette embarrassante désiance de soi-même, que l'on traite assez vulgairement de modestie, & qui naît communément d'un sond d'orgueil, toujours uni au sentiment intérieur de notre insussisance.

Ce n'est pas qu'il crût parler mal: mais, dans le cas présent, il vouloit parler, & les mots se croisoient sur ses lêvres. Il gagna pourtant enfin assez sur lui-même pour articuler quelques lieux communs tournés

H iv.

en complimens guindés, & auxquels on répondit en regardant ailleurs, ou par quelques demi-révérences, & par autant

de monosyllabes polies.

M. Blifil, fondé sur l'expérience qu'il croyoit avoir des semmes, & sur la bonne opinion qu'il avoit de lui-même, interpréta savorablement le trouble de Sophie, qu'il regarda comme un aveu tacite des sentimens qu'il avoit inspirés. Lors même que Sophie, excédée de la longueur de sa vissite, se leva pour passer dans une autre chambre, il ne manqua pas d'attribuer cette démarche à l'excès de sa pudeur, & de s'en consoler, par l'espérance d'être bientôs à portée de la corriger de ce désaut.

Quant à l'amour, son cœur n'en avoit pas la moindre idée. Très-digne fils de seu son pere, la fortune de Sophie le flattoit bien plus que ses charmes. Ainsi, sûs de l'aveu & de la protection du pere, également certain de la soumission d'une fille bien née aux volontés de ses parens, M.

Blifil sortit très-satisfait de sa visite.

M. Western, qui l'attendoit au bas de l'escalier, le trouva si content de la réception qu'il avoit eue, que ce vieux gentilhomme, qui de sa vie n'avoit su commander à ses passions, pensa danser de joie, & étousser son sutur gendre à sorce de caresses.

Il courut ensuite à l'appartement de sa

#### ou l'Enfant Trouvé. 177

file, où ses transports surent encore moins ménagés. Il lui ordonna, en conséquence, de choisir tout ce qui pouvoit lui plaire, tant en habits qu'en bijoux : sa fortune n'étoit plus à lui, tout étoit à Sophie; il

vouloit qu'elle seule en disposât.

Sophie, qui n'imaginoit pas que Blifil eût lieu d'être si content d'elle, ne concevoit pas trop d'où partoit cette effusion de cœur de la part de son pere. Elle crut pourtant ne devoir pas laisser échapper cette occasion de lui ouvrir le sien propre: Blifil étoit homme à presser le mariage; la vivacité de M. Western ne manqueroit pas de seconder l'impatience de cet odieux amant : la haine qu'elle avoit pour lui. aussi forte que sa tendresse pour Jones. ne pouvoit plus être long-tems cachée.... Tant de motifs réunis la déterminerent à se jeter aux pieds de M. Western, & lui donnerent affez de force pour le supplier de ne pas la contraindre à recevoir pour époux l'homme du monde pour lequel elle se sentoit le plus d'aversion.

H v.

nonce, en jurant à l'angloife, qu'il faut le résoudre à épouser Blisil, ou à être chassée de la maison paternelle, pour n'y rentrer samais.

L'emportement de M. Western étoit monté au point, qu'il étoit sorti sans s'appercevoir que la pauvre Sophie, après avoir vainement prétendu le retenir par son habit, étoit tombée la face contre terre, & nageoit dans son sang.

Tom étoit dans l'appartement de M. Western, quand celui-ci revint de chez sa fille. Le vieux gentilhomme, encore tout bouillant de colere, ne se sit point presser pour faire part à Jones de ce qui l'avoit allumée.

Tom, qui ne savoit rien de ce qui s'étoit passé en saveur de Blisil, pensa tomber à la renverse, en apprenant ces étranges nouvelles. Cependant, ayant par degrés recouvré ses esprits, le désespoir lui inspira assez d'audace pour demander à M. Western la permission d'aller voir sa sille; & cela, sous prétexte de tenter par ses conseils de l'engager à se soumettre aux desire de son pere.



#### CHAPITRE

#### Scene touchante.

SOPHIE, que M. Western avoit laissée évanouie en sortant de chez elle, se relevoit avec bien de la peine, lorsque Tom & entra. Les larmes & le sang couvroient le visage de cette belle fille. Quel spectacle pour lui! Ah, M. Jones, s'écria-t-elle, vous voyez la plus malheureuse des mortelles! Hélas! qui vous amène ici ?.... Vous ignorez probablement toute l'horreur de ma fituation; & votre présence, en ces lieux, ne peut que l'augmenter encore! Fuyez, fuyez donc au plutôt; c'est moi qui vous en prie !

Dispensez-moi, dit-il, d'obéir à cet ordre cruel.... Mon cœur faigne du fang que je vois couler.... Ah, Sophie! que ne puisje voir épuiser mes veines pour épargner la moindre goutte de ce sang précieux!.... Je ne vous dois déjà que trop! interrompitelle en le regardant tendrement..., Hélas! pourquoi m'avoir-sauvé la vie?... Nous

ferions moins infortunés!

Ciel! que me dites - vous, répartit Jones. Est-il pour moi quelque supplice plus horrible que de me voir témoin de tout ce que souffre Sophie? H vi

#### 130 Tom Jones,

Sa voix & ses regards, en prononçant ces mots, étoient embrasés du seu de sa passion. Il se saisit de la main de Sophie, que cette fille, trop occupée de sa douleur, ne songea guere à retirer.... Tous deux étoient muets, tandis que leurs yeux mouillés de larmes, & sixés l'un sur l'autre, lisoient mutuellement dans leur ame.

Sophie, enfin, revint affez à elle-même pour presser de nouveau son amant de sortir au plutôt de chez elle, en lui faisant entendre qu'elle se croyoit perdue si on

les y trouvoit ensemble.

Tom la tranquillisa, & la surprit encore davantage, en l'assurant qu'il y étoit par ordre de son pere, qui lui avoit appris toute

l'avanture de l'après-dînée.

C'est en saveur d'un odieux rival, s'écria-t-il, c'est en saveur de ce même Blifil, qu'il croît que je viens vous parler.... Mais, que n'eussé-je point promis pour pouvoir pénétrer jusqu'à vous ?.... Parlez, parlez-moi donc, chere Sophie; consolez mon cœur affligé.... Quelqu'un jamais putil aimer si tendrement que moi!.... Quoi, vous êtes assez barbare pour m'envier cette main adorable! tandis que ce moment satal va peut-être nous séparer pour jamais l'un de l'autre!.... Hélas! il ne salloit pas moins qu'une aussi triste occasion pour, surmonter tout le respect que vous aviez su m'inspirer!....

#### OU L'ENFANT TROUVÉ. 181

Sophie, alors, levant sur lui des yeux où toute l'énergie du sentiment étoit vivement exprimée: hélas! que veut donc M. Jones? s'écria-t-elle; que prétend-il que je lui dise?

Promettez, promettez seulement, répliqua-t-il en soupirant, que vous n'épou-

serez jamais Blifik.

Arrêtez! répondit Sophie, le son même de ce nom détesté est mortel pour mon cœur! Soyez certain que jamais il n'obtiendra rien de ce que je pourrai lui resufer.... Achevez, adorable Sophie! ajouta Jones en lui baisant la main; mettez le comble à mon bonheur, en me permettant d'espérer.

Hélas! lui dit Sophie, à quoi prétendezvous que je m'engage? Quel espoir puisje vous donner?... Ignorez-vous tout ce que je dois à mon pere? ignorez-vous ses

cruelles intentions?

Non, hui répliqua-t-il; mais je sais qu'il ne peut vous forcer de vous jeter aveuglé-

ment dans les bras du malheur.

malheurs, en vous féparant de moi pour jamais.

Révoquez cette horrible sentence! s'écria Jones, je ne crains rien que de perdre Sophie.... Ciel! prononce ma mort avant

que de nous séparer!

Les deux amans, fondant en larmes, s'attendrissoient ainsi mutuellement, lorsqu'un bruit mille sois plus essrayant pour eux, dans cette circonstance, que celui de la soudre, annonça l'arrivée du redoutable Western.

Sa sœur, qu'il avoit instruite de la désobéissance de sa fille, s'étoit crue affranchie de la promesse qu'elle avoit faite à Sophie; & n'avoit pas balancé à révéler tout ce qu'elle savoit des sentimens secrets de sa niece en saveur de Tom Jones.

Outré contre sa fille, autant que contre son téméraire amant, M. Western n'avoit, pour ainsi dire, fait qu'un saut de l'appartement de sa sœur à celui de Sophie, dont il

avoit presque enfoncé la porte.

Mais un spectacle, auquel il ne s'attendoit pas, suspendit, en entrant, sa rage. Sophie, pâle, sanglante, & presque sans mouvement, étoit tombée dans les bras de Jones.... Le premier soin de M. Western sut de courir à sa fille, qu'il croyoit morte; delà, à la porte de la chambre, pour appeler, en tonnant, du secours; de revenit ensuite à elle, sans saire attention dans

#### ou l'Enfant Trouvé. 183

les bras de qui elle étoit, pour la prendre dans les siens propres, & tâcher de la rap-

peler à la vie.

Madame Western, accompagnée de toute la maison, arriva bientôt dans la chambre de Sophie, qu'on eut grand peine à faire revenir; & que l'on mit au lit, après avoir congédié tous les hommes.

M. Western, un peu rassuré sur l'état de sa sille, reprit toute sa sureur en jetant ensin les yeux sur Tom Jones. Heureusement, peut-être pour tous les deux, que le ministre Supple, homme robuste & pacisique, s'opposa aux premiers transports

du vieux gentilhomme.

Le désolé Tom, tandis que son adverfaire étoit retenu dans les bras du ministre, employoit vainement tout ce que l'amour & la douleur ont de plus pathétique pour appaiser le ressentiment du pere de Sophie. Il n'en reçut que des injures & des menaces emportées, au cas qu'il osât jamais reparoître au château; & il se vit ensin sorcé, en cédant aux conseils du ministre, de se soustraire à la présence du surieux vieillard, pour retourner, dès l'instant même, à la terre de M. Alworthy.



#### CHAPITRE V.

Visite de M. WESTERN à M. Alword.
THY. Effets qu'elle produit.

Le lendemain de cette scene, M. Alworthy étoit à déjeûner tranquillement avec son neveu Bliss, lorsque M. Western, encore tout échaussé du jour précédent, entra sans se faire annoncer, & leur sit, tout d'une haleine, le récit de ce qui s'étoit passé chez lui la veille. C'étoit du nouveau pour les deux auditeurs: on peut juger de leur étonnement.

M. Alworthy, vraiment touché de ce contre-tems imprévu, & déja prévenu contre Tom, s'en remit à M. Western sur la punition du coupable, & sur les mesures à prendre pour prévenir les suites d'une passion ridicule, qui dérangeoit tous leurs

projets.

Il fut arrêté que le château de M. Western, & les environs mêmes seroient déformais interdits à Tom, sous peine d'être banni pour jamais de chez son biensaiteur, qui se chargea de le réprimander de maniere à ne rien laisser à craindre de sa conduite à l'avenir.

M. Western, content de M. Alworthy, & envilageant le triste Bliss, que la sur-

#### OU L'ENFANT TROUVE. 18

prise & la rage avoient jusques - là rendu muet, lui jura dix sois, en l'embrassant, qu'il n'auroit jamais d'autre gendre que lui; & retourna à son château plus vite encore qu'il n'en étoit venu, dans la crainte de ce qui pouvoit s'y passer pendant son absence.

Après le départ de M. Western, M. Alworthy, qui voyoit son neveu rêver & soupirer prosondément, lui demanda avec

bonté à quoi il se déterminoit?

Hélas! monsieur, hui répondit Bliss? peut-on douter du parti que doit prendre un amant, quand la raison & la passion lui montrent chacune un chemin contraire? La raison veut que je quitte une semme dont le cœur est épris pour un autre; & la passion me slatte que le tems & mes soius pourront la mieux disposer en ma faveur. Je sens, d'un autre côté, l'injustice de vouloir supplanter quelqu'un dans un cœus qu'il paroît posséder; mais la résolution déterminée de M. Western me fait en mêmetems fentir qu'en disputant ce cœur, je puis faire le bien de toutes les parties. non-seulement celui des parens, mais encore celui des amans mêmes, dont la perte est infaillible, si jamais ils sont époux. La fille, & j'en suis bien certain, seroit perdue sans ressource; puisqu'indépendamment de la ruine de sa fortune, & d'une alliance à tous égards déshonorante, elle auroit

encore la douleur de voir dissiper le peu de bien que M. Western n'auroit pu se dispenser de lui donner.... Ah, mon cher oncle! si, comme moi, vous connoissez bien Tom? si vous saviez ce que j'ai cru devoir vous taire?.... Quoi donc? [interrompit M. Alworthy] qu'a-t-il encore sait de nouveau? Parlez, je vous l'ordonne. Non, monsieur, répliqua Bliss, oublions le passé: il peut s'en être repenti.

Je vous ordonne, encore un coup, dit M. Alworthy, de ne me rien ca-

cher. -

Vous favez, monsieur, combien vos ordres furent toujours sacrés pour moi: je suis pourriez, dans le moment présent, me soupçonner de quelque animosité contre Tom. Le ciel m'est cependant témoin qu'un motif aussi bas n'entrera jamais dans mon cœur! Daignez donc me dispenser d'en dire davantage; ou si vous m'y forcez, soussirez que dès-à-présent j'ose vous demander sa grace.

Je ne vous promets rien, répliqua M. Alworthy; je n'ai, je crois, déjà montré que trop de foiblesse pour lui, & beaucoup plus peut-être que vous n'avez lieu de m'en savoir gré. Plus qu'il ne méritoit, sans doute l's'écria Bliss, puisque le jour où l'on désespéroit le plus de votre vie, quand toute la samille, à mon exemple, étoit en lat-

# mes, il faisoit rétentir la maison des chants que lui inspiroient son mauvais cœur & son ivresse. Je hasardai quelques représentations sur l'indécence de sa conduite; mais l'état où le vin l'avoit mis, lui permettoit peu de m'entendre: il poussa même l'insolence, après m'avoir accablé d'un torrent d'injures, jusqu'à porter la main sur moi....

Je l'avois oublié, monsieur, continue Blifil: puisse-t-il également oublier son ingratitude envers le plus digne & le plas

Qu'entends-je! interrompit M. Alworthy:

généreux des hommes!

le traître ofa-t-il vous frapper?

Blifil étoit en trop beau chemin pour s'arrêter. Après avoir mis son oncle au point où il le desiroit depuis long-tems, il acheva d'écraser Tom, en chargeant des plus noires couleurs l'histoire de son prétendu rendez-vous avec Moly dans le bois; & la saçon cruelle dont Tuakum & lui-même avoient été maltraités par notre héros. Histoire, ajouta-t-il, que la charité seule l'avoit empêché d'apprendre à son cher oncle, & sur-tout dans un tems de convalescence!....

M. Alworthy avoit dejà prononcé, dans fon cœur, la sentence de Jones. Il sit pourtant appeler Tuakum, qui, après avoir confirmé tout ce qu'avoit dit Blissl, coutonna l'ouvrage de son disciple, en montrant à M. Alworthy son estomac encore

meurtri des coups qu'il avoit reçus du cou

pable.

Le lecteur est peut-être surpris que Bliss & Tuakum eussent tardé fi long-tems à instruire M. Alworthy des dernieres fredaines de Jones. Mais il avoit fallu qu'ils attendissent que le rétablissement de la santé de M. Alworthy eût fait renvoyer le médecin, qui auroit pu les démentir, du moins quant à la premiere scene. Ils étoient sûrs, d'ailleurs, que l'étourderie de Jones ne pouvoit manquer de leur fournir bientôt matiere à groffir encore son procès: au moyen de quoi, leur fuccès n'étoit plus douteux. Ajoutons à ceci, que Blifil, en paroissant avoir exigé le silence de Tuakum sur les outrages que lui-même avoit reçus, sembloit être en effet ami de Jones; & que Blifil étoit bien sûr de ne pouvoir prendre You oncle par un endroit plus sensible.



#### CHAPITRE VI.

Bon pour ceux qui ont un cœurs

NIONSIEUR Alworthy avoit pout coutume de ne jamais punir personne, de ne pas même renvoyer un domessique dans la chaleur de son ressentiment. Il attendit l'après-dinée pour mettre la sentence de Tom à exécution.

Le pauvre garçon affistoit au dîner, à son ordinaire; mais son cœur étoit trop surchargé de peines pour lui permettre de manger. Certains regards irrités qu'il voyoit de tems en tems tomber sur lui, de la part de Mt Alworthy, l'avertirent que M. Western avoit révélé toute son intrigue avec Sophie, & acheverent de le déconcerter. La table levée, & les domestiques partis, M. Alworthy lui ordonna de l'écouter.

Il lui rappela, en détail, toutes ses iniquités, principalement celles dont il n'avoit été informé que le jour même; & finit par lui dire, que, s'il étoit hors d'état de se justifier nettement sur chaque article, il pouvoit dès-à-présent partir, pour ne jamais remettre le pied chez lui.

L'étonnement de Jones, dejà accablé par les autres chagrins, de trouble qui s'empara.

#### rge Tom Jones,

de son cœur, aux accusations imprévues d'un juge qu'il n'avoit jamais éprouvé si sévere, ne lui laissoient pas l'esprit assez libre pour désendre sa cause avec quelque ombre d'avantage. D'ailleurs, au sond, les charges étoient vraies: les circonstances seules auroient pu l'excuser; mais il n'en avoit là d'autre témoin que lui-même. Il perdit donc la tête; & semblable à un criminel réduit au désespoir, il n'invoqua, en gémissant, que la clémence de

fon juge.

La pitié que m'inspiroit votre jeunesse, lui dit M. Alworthy, & l'espérance de vous ramener à la vertu, ne m'ont dejà que trop de fois séduit. Je serois plus coupable que vous-même, si je vous pardonnois encore. Que dis-je, votre indigne audace, en tentant de séduire une fille, à qui vous ne deviez que le respect le plus prosond, me force à me justifier moi-même, en punisfant votre attentat: on me croiroit votre complice. Vous avez dû connoître mon horreur pour tout ce qui tient de la bassesse, on de la lâcheté. Si mon estime & mon repos vous eussent été chers, vous n'eussiez pensé qu'en frémissant, à l'indignité de votre entreprise. Est-il de châtimens affez séveres pour un traître & pour un ingrat? Je me crois à peine excufable, en songeant à ce que je fais encore pour vous. N'importe, je vous ai élevé comme mon fils;

#### OU L'ENFANT TROUVE, 198

Jene vous renverrai pas nud dans le monde. Vous trouverez, en ouvrant ce papier, de quoi vous mettre en état de subsister, pour peu que vous puissiez être honnête homme. Mais, si vous abusez de ce dernier effer de ma bonté, ne vous attendez pas à recevoir jamais aucun secours de la part de quelqu'un, qui, cet instant passé, ne veut plus de commerce avec vous.... Je veux bien vous dire encore, que rien, de ce qu'on vous reproche, ne m'a plus vivement touché que votre extrême ingratitude pour un ami, [en montrant Blisil] dont les généreux sentimens méritoient de vous un tout autre retour.

Ce dernier trait étoit d'une amertume trop cruelle pour être supporté par Jones. Un torrent de pleurs ruissela de ses yeux; toutes les facultés de la parole & du mouvement lui surent interdites. Il se sentit, pendant quelques instans, dans l'impossibilité d'obéir à l'ordre terrible qu'il avoit reçu de quitter la maison. Il s'y détermina ensin, après avoir baisé à diverses reprises les mains de M. Alworthy, avec des transports aussi difficiles à seindre qu'à

décrire.

#### CHAPITRE VII.

#### Lettres tendres.

Tom, duement averti qu'il n'y avoit aucun retour pour lui dans le château, sut en même tems informé que ses habillemens, ainsi que tout ce qui pouvoit lui appartenir, lui seroit remis par-tout où il voudroit.

Il partit après avoir reçu cet avis, & fit environ un quart de lieue fans se retourner, ni sans savoir vers quel endroit il dirigeoit ses pas.

: Il se vit ensin arrêté par un petit ruisseau qui croisoit son passage; & bien plus satigué de sa douleur, que de sa lassitude, l'infortuné Tom se reposa quelques instans dans la prairie, dont ce ruisseau baignoit les bords. Mon pere, s'écria-t-il, d'un air d'indignation, ne m'enviera peut-être pas la consolation de gémir ici!

Après s'être long-tems abandonné aux transports de sa douleur, il se trouva infensiblement en état de résléchir sur les suites de sa passion, & sur le parti qu'il avoit à prendre, dans la situation déplorable où se réduisoit son malheur.

Son plus grand embarras étoit de favoir comment

#### OU L'ENFANT TROUVÉ. 193

comment se comporter envers Sophie. L'idée de se détacher d'elle, lui portoit la mort dans le cœur; mais celle de causer l'infortune de cette aimable fille, s'il persissoit dans un espoir trop chimérique, étoit

un supplice bien plus cruel encore!

Déchiré tour-à-tour par ces accablantes idées, le malheureux Jones retomboit à chaque instant dans le désespoir. Mais le ressentiment de M. Alworthy, l'amertume de ses reproches, l'impossibilité probable de pouvoir en obtenir grace, & sur-tout la gloire qu'il envisageoit en sacrissant sa passion au repos de sa maîtresse, le déterminerent ensin à fermer l'oreille à la voix de l'amour, pour se livrer aveuglément à celle de l'honneur.

Son amour propre d'ailleurs, flatté de la grandeur du facrifice, acheva de l'étourdir fur ce qu'il pourroit lui coûter. Une maison s'offrit à ses regards: il y courut, & se hâta

de tracer cette lettre.

#### MADAME,

Si vous daignez réfléchir sur l'horreur de ma situation, je présume assez de l'excellence de votre ame, pour me flatter que les expressions de ma lettre, sans doute mal conçue, trouveront grace devant vous. Hélas! c'est le cœur seul qui me les dicte, & nul langage ne peut rendre tout ce qu'il sent.

Tome 1.

Je vais vous obeir, madame; je me prive de votre présence, & je m'en prive pour jamais.... Que cet ordre est cruel pour moi! mais j'en accuse la fortune, bien plus que ma Sophie. Et tel est mon malheur, qu'il devient nécessaire pour elle; & que la félicité de ce que j'aime est attachée à la nécessité d'oublier qu'il exista jamais un infortuné tel que moi.

Croyez, croyez belle Sophie, que je vous cacherois mon malheur même, si je pouvois, probablement, imaginer que la voix publique ne dût pas vous le révéler. Je connois la bonté, la sensibilité de votre cœur; je voudrois lui sauver les peines que les malheurs d'autrui lui causent. Puissent les miens ne point troubler votre repos! Après vous avoir perdue, tous les maux que me prépare l'avenir ne pourront me trouver sensible.

O ma Sophie! qu'il est affreux de vous quitter! qu'il est bien plus assreux encore de souhaiter d'être oublié de vous!... Cependant, l'amour le plus pur, l'amour le plus tendre, l'amour ensin que j'ai pour vous,

exige l'un & l'autre,

Pardonnez-moi d'oser penser que le souvenir d'un malheureux soit capable d'altérer votre repos. Mais, si la chose étoit possible, immolez, sacrifiez jusques à ma mémoire à la tranquillité de votre cœur. Croyez même, s'il le faut, que je ne vous aimai jamais: songez combien je vous méritois peu; écoutez

#### OU L'ENFANT TROUVÉ. 199

la voix de la gloire, & méprisez un enfant de la terre, dont la témérité ne sauroit étre trop punie.... La plume tombe de ma main.... Grand Dieu! veillez toujours sur ma So-

phie! . . . .

Jones, en cherchant dans ses poches de quoi cacheter cette lettre, su fort étonné de les trouver vuides. La vérité du fait est que notre héros, dans un des accès de sureurs douloureuses qu'il avoit eu l'instant auparavant dans la prairie, s'étoit désait de tout ce qu'il avoit sur lui : que le porte-seuille même, qu'il avoit reçu de M. Alworthy, & qu'il n'avoit pas encore ouvert, quoiqu'il rensermât un billet de banque de 500 livres sterling, avoit été jetté au vent avec le reste, & que le pauvre Tom ne s'en ressouvit qu'alors.

Il trouva, dans la maison où il étoit, ce qu'il falloit pour sermer sa lettre; & se hâta de retourner sur les bords du ruisseau voisin, dans l'espoir d'y retrouver ce qu'il avoit

perdu.

Mais à peine étoit-il en chemin, qu'il rencontra son ancien ami George, le garde-chasse, qui, après l'avoir très-tendrement complimenté sur son insortune ( déjà connue dans le canton), s'étoit hâté de suivre ses pas, pour lui présenter ses services.

Il accompagna Tom dans la prairie où tous les deux chercherent longtems ce qu'ils ne devoient point trouver; & la raison en

I ij

étoit simple; c'est que le porte-feuille & tout le reste étoit dans la poche de George, qui, l'ayant trouvé sous ses pieds, avoit

cru le tout de bonne prise.

Tom n'ayant plus d'espoir de recouvret ses essets perdus, & beaucoup moins touché de cette nouvelle disgrace que bien des gens ne le croiront peut-être, se retourna tout-à-coup vers son ancien ami. Dois-je espérer de vous, lui dit-il, mon cher George, le service le plus signalé que vous

puissiez maintenant me rendre?

L'honnête George, qui avoit amassé quelqu'argent au service de M. Western, au su su de son bon ami Tom, & qui craignoit qu'il ne sût ici question d'en prêter une partie, ne répondit qu'en hésitant plus d'une sois, que M. Tom pouvoit, en toute occasion, compter sur ses services. Mais son inquiétude se dissipa, en apprenant qu'il s'agissoit uniquement de porter une lettre à Sophie. Il s'en chargea de tout son cœur: car, à l'argent près, Tom Jones étoit ce qu'il aimoit le plus au monde.

Mademoiselle Honora sut regardée, pat tous les deux, comme le seul canal par où la lettre pouvoit passer jusqu'à Sophie. George partit à l'instant même, & Tom sut attendre le retour de son messager dans une hôtellerie, à un quart de lieue de là.

Le garde-chasse, en arrivant chez M. Western, rencontra mademoiselle Honora,

#### OU L'ENFANT TROUVÉ. 197

à qui, après l'avoir pressentie par quelques questions préliminaires, il remit la lettre pour sa maîtresse, & de qui il en reçut une autre que la semme de chambre avoit portée tout le jour dans son sein, & qu'elle désespéroit déjà de pouvoir faire tenir à M. Jones.

Le garde-chasse, charmé d'avoir si bien rempli sa commission, revint à toutes jambes au cabaret où étoit Jones, qui, en lui arrachant, sans lui parler, la lettre de So-

phie, y trouva ce qui suit.

#### MONSIEUR,

Il ne m'est pas possible de vous exprimer tout ce que j'ai souffert depuis que je ne vous ai vu. La patience avec laquelle vous avez supporté, par rapport à moi, les mauvais procédés de mon pere, a fait naître dans mon cœur des sentimens de reconnoissance, que je ne croirai jamais assez dignement acquitter. Vous connoissez son caractère; daignez, à ma priere, éviter par-tout sa rencontre. Je voudrois bien pouvoir vous consoler.... Croyez pourtant que la plus grande violence pourra seule obtenir le sacrifice de ma main en saveur de quelqu'un qui ne vous sera point agréable.

Jones lut, relut & baisa cent sois cette lettre; elle ralluma tous ses seux. Il se répentit de la façon dont il avoit écrit à Miss.

Lii

Western; mais il se reprocha bien plus encore d'avoir sait partir une autre lettre, pendant l'absence de son messager, par laquelle il promettoit solemnellement à M. Alworthy d'étousser jusqu'aux moindres lueurs de sa passion pour Sophie.

Cependant, dès qu'il fut un peu plus de fang froid, il sentit que le billet de Sophie n'adouoissoit ni ne changeoit sa situation, qu'en lui laissant l'espoir que la constance de cette sille pouvoit être assez ferme pour que le tems pût amener quelqu'événement savorable à deux amans aussi sidèles qu'eux.

Cette derniere i dée confirma ses premieres résolutions; & après avoir pris congé de George, il se mit en chemin vers une petite ville voisine, où il avoit prié M. Alworthy (au cas qu'il lui plût de ne pas révoquer sa tentence), de lui faire tenir son portemanteau.



#### CHAPITRE VIII.

Conduite de SOPHIE, qui sera approuvée par celles de son sexe capables de penser comme elle.

SOPHIE, depuis vingt-quatre heures, n'avoit point passé le tems agréablement. Elle avoit essuyé de longues conversations de la part de sa tante, dont le but étoit de lui prouver que l'amour, dans le monde poli, n'étoit plus envisagé que comme une pasfion ridicule. Le mariage, disoit-elle, n'est aujourd'hui confidéré de la part des femmes. que comme une charge ou un office de judicature l'est par les hommes, c'est-àdire, eu égard aux avantages qu'on en retire, soit pour la fortune, soit pour la confidération. Ces maximes folides, appuyées par nombre d'exemples illustres, & très - prolixement commentées par la scientifique tante, avoient tellement excédé la pauvre Sophie, qu'elle s'étoit enfin déterminée à se mettre au lit, où elle étoit encore au retour de son pere de chez M. Alworthy.

Il étoit environ dix heures du matin, lorsque M. Western entra précipitamment dans l'appartement de sa fille. Je suis charmé de vous trouver ici, lui dit-il, tout est en

## 200 TOM JONES,

sûreté; & je vais faire ensorte qu'il en soit toujours de même.

A ces mots il ferma la porte, & en donna la clef à Honora, après avoir joint aux ordres les plus précis, les promesses les plus brillantes, au cas qu'elle lui sût fidele, & les menaces les plus terribles, au cas qu'elle trahit sa consiance.

Les instructions d'Honora étoient de ne pas soussirir que Sophie mît le pied hors de son appartement, à moins qu'il ne jugeât à propos de la faire appeler, & de n'en permettre l'entrée qu'à sa tante seule.

A l'heure du dîner, le vieux gentilhomme fit descendre sa fille, qui sut contrainte d'obéir. Tout se passa à l'ordinaire, on ne parla de rien; & la table levée, on la reconduisit dans sa prison.

Le foir, la geoliere Honora lui glissa la lettre qu'elle avoit reçue des mains du garde-chasse. Sophie la lut très-attentivement deux ou trois fois de suite, & se jetta sur son lit, en versant un torrent de larmes.

Honora, aussi affligée que surprise des nouvelles douleurs de sa maîtresse, s'empressa de lui en demander la cause.... O ma chere Honora! je suis perdue, s'écria la tendre Sophie; je suis convaincue que tu m'aimes: c'est trop longtems te cacher mon secret.... J'ai laissé surprendre mon cœur

par un ingrat, qui n'en étoit pas digne.... Hélas! il m'abandonne.... il me trahit!

Ciel! répondit la femme de chambre, se peut-il que M. Tom soit un perside?.... Ill'est, il l'est sans doute! Vois cette lettre, repliqua Sophie. M'abandonneroit-il, me prieroit-il d'oublier jusqu'à son nom même, s'il m'eût jamais aimée? L'auroit-il pu pen-ser? Auroit-il pu me l'écrire à moi-même?....

Eh bien, madame, il faut l'oublier interrompit Honora: il faut vous en venger, en vous donnant à M. Blifil. Il convient fort à un drôle, tel que ce M. Jones, à un misérable bâtard, dont le pere même n'est pas encore trop bien connu, d'oser manquer à ma maîtresse! lui qui n'étoit pas digne ..... Arrête! lui dit Sophie, avec aigreur, arrête tes blasphêmes, & gardetoi de jamais prononcer son nom devant moi, qu'avec respect.... Lui me manquer jamais! Juste ciel, que je suis injuste! Son cœur, son triste cœur a plus souffert, en écrivant ces mots cruels, que je ne souffre moi-même en les lisant ..... Tout est vertu. tout est générosité, tout est noblesse en lui. Ah! que je dois rougir de ma foiblesse, quand je condamne ainsi ce que je devrois admirer!.... Chere Honora, le croiras-tu? c'est mon seul intérêt qui le guide; c'est à moi qu'il se sacrisse, qu'il s'immole lui-même.... La crainte d'être un

obstacle à mon bonheur, l'a jetté dans le

désespoir!

Je suis charmée, dit Honora, qu'il ait senti, & que vous-même ensin sentiez aussi combien cette crainte est sondée. N'au-roit-il pas été bien triste, n'auroit-il pas été cruel de vous voir risquer de vous perdre pour un jeune avanturier chasse de chez son biensaiteur, & chassé, dit-on, sans un sou?

Chassé! s'écria Sophie, en frémissant....

Qu'entends-je? explique-toi.

Honora lui dit alors ce qu'elle avoit appris dans le village du bannissement de Tom Jones, fondé sur la hardiesse qu'il avoit eu de porter ses vœux jusqu'à la fille unique de M. Western: ce qui avoit tellement fâché M. Alworthy, qu'il avoit mis Jones à la porte, sans lui avoir donné seulement un écu.

C'est donc moi? dit Sophie en sanglottant; c'est moi qui cause sa ruine?.... Chasse sans un denier!.... Vîte, vîte! chere Homora; prends tout ce que je puis donner .... Voilà ma montre, mon collier... Tiens, prends encore mes bagues ..., Cours, vole, & garde-toi de revenir sans avoir remis le tout à ce pauvre exilé.

Honora, qui craignoit que M. Western ne lui demandât compte des bijoux de sa fille, se jetta aux genoux de Sophie, pour lui représenter les conséquences de sa libé-

ralité, ainsi que le danger certain qui les monaçoit toutes deux, & peut-être son amant même, au cas qu'elle sût sourde à de

si justes remontrances.

Eh bien, prends donc tout mon argent, lui dit Sophie: n'en réserve pas une obole; sais ensorte de trouver cet infortuné, & de le lui remettre ..... Hâte-toi; cours, te disje; tu n'as déjà perdu que trop de tems!

La tendre amante sut obéie; Honora qui retrouva George dans le château, lui remir une bourse, contenant environ seize guinées (\*): c'étoit tout ce que possédoit Misse Western; car, quoique son pere ne lui resusat rien, Sophie étoit trop géné-

reuse pour beaucoup amasser.

George se sentit encore vivement tenté de garder cet argent; mais la crainte que son larcin, dont il subsissoit deux témoins, ne sût un jour découvert, ou peut-être [prenons le parti le plus honorable pour l'humanité] un mouvement de compassion pour l'état actuel de Jones, l'emporta alors sur la violence de la tentation. Ce qu'il y a de sûr, c'est que George s'acquitta sidèlement de son message, & qu'il remit la bourse absolument intacte à son ami.

<sup>(\*)</sup> La guinée vaut à-peu-près un louis d'or.

# LIVRE VII.

Contenant l'espace de trois jours.

### CHAPITRE PREMIER.

Monologue de Jones.

Jones recut tous ses essets le lendemain matin de chez M. Alworthy, avec cette réponse à la lettre qu'il lui avoit écrite.

Mon oncle m'ordonne de vous dire, monsieur, que le parti qu'il a pris de se désaire
d'un commensal de votre espece, n'ayant
été sondé que sur une résolution bien réséchie, & sur l'évidence même du peu que vous
valiez; vous aviez le plus grand tort du
monde d'imaginer que toute votre éloquence
puisse jamais changer ses dispositions à votre
égard. La présomption avec laquelle vous
esez lui mander que vous renoncez à toutes
vos prétentions sur certaine personne, lui
paroît aussi ridicule que rare; vous avez apparemment oublié ce que vous êtes, ainsi
que ce qu'elle est. Quoi qu'il en soit, j'ai
erdre exprès de vous dire que mon oncle

n'exige d'autres preuves de complaisance de votre part, que colle de quitter le pays, au

reçu de la présente.

Je ne puis finir cette lettre, sans faire des vœux fincères pour votre amandement, dans l'espoir de pouvoir me dire un jour votre serviteur,

BLIFIL.

La lecture de ce billet fit naître dans le cœur de Jones mille fentimens aussi terribles qu'opposés entr'eux. Celui de la douleur l'emporta enfin sur celui de l'indignation & de la rage. Les larmes vinrent à propos à son secours, & détournerent le danger qui menaçoit la tête de Blisil.

Eh bien, s'écria-t-il, en se relevant toutà-coup, donnons donc à M. Alworthy la seule preuve qu'il exige de mon obéissance: partons, dès ce moment... Mais, pour où aller? De quel côté porterai-je mes pas?..... Laissons ce soin à la fortune: puisque nul être sur la terre ne s'intéresse pour un malheureux tel que moi, tout m'est également indifférent.... Nul ne s'intéresse à Iton fort ?.... Ingrat! tu sais trop le contraire. Les vœux que quelqu'un fait pour toi, ne te sont-ils pas mille sois plus précieux que ceux de l'univers entier?.... Je veux, je dois penser que mon destin n'est pas indifférent à ma Sophie..... Quoi! faut-il donc abandonner le seul ami, le seul bien Il s'agissoit pourtant de savoir où aller, & quel métier faire? Le monde, suivant l'expression de Milton, étoit ouvert devant ses yeux; & Tom, ainsi qu'Adam, ne voyoit, ne connoissoit aucun mortel de qui

pouvoir attendre aucun secours.

Tous les états, tous les métiers exigeoient un long apprentissage; & pour comble de disgrace, il se trouvoit à peuprès sans argent. L'océan ensin, cet ami secourable des malheureux, vint s'offrir à sa pensée, & parut lui tendre les bras. Tom se décida dans l'instant; &, pour parler tout naturellement, Tom se détermina à se faire matelot.

Mais, avant que nous puissions le suivre fur la route de Bristol, où il projette de s'aller embarquer, nous ramènerons le lecteur chez, M. Western, pour y voir un moment ce que sait la charmante Sophie.

#### CHAPITRE IL

### Ouerelles de famille.

Le jour même que M. Western avoit tenu sa fille prisonniere, la tante de Sophie étoit absente du château. Le soir, à son retour, elle avoit trouvé la conduite du pere d'autant plus ridicule, qu'il avoit agi sans la consulter; & que, pour se tirer d'embarras, il s'étoit absolument reposé sur sa sœur de la conversion de sa fille.

Le matin même du départ de M. Jones. madame Western fit appeler Sophie dans fon appartement; où, après lui avoir appris qu'elle avoit rompu les fers de sa niece. cette femme philosophe déploya, de nouveau toute son éloquence, pour lui prouver que le choix d'un époux devoit être indifférent pour une fille raisonnable. pourvu qu'il fût bien riche, & pût lui donner un rang dans le monde. Elle déclama fortement contre l'amour, qui, suivant elle, n'étoit qu'une passion romanesque, depuis long-tems proscrite par les perfonnes sensées, & réléguée dans l'obscurité des provinces; elle finit enfin, après un pompeux éloge des biens & des qualités. de M. Blifil, par exhorter sa niece à confentir aux vues de sa famille.

### Pos Tom. Jones;

J'épargne au lecteur toutes les sentences toutes les citations, toutes les maximes & les raisonnemens politiques, dont ma dame Western avoit nourri divers endroits de sa harangue. Je crois devoir aussi sup primer, & les réponses de Sophie, & les repliques de la tante. Il suffit de savoir que notre héroine se défendit bien; & que madame Western, outrée de n'avoir encore pu remporter, sur une petite provinciale, une victoire qu'elle croyoit certaine. & dont elle avoit flatté son frere. il suffit, dis-je, de savoir que cette dame, après avoir passé rapidement du ton de la persuasion à celui de la menace, reprochoit durement à Sophie la bassesse de ses sentimens, & croyoit déjà lire dans les yeux effrayés de sa niece l'instant de sa défaite; lorsque M. Western, qui avoit tout écouté, vint brusquement l'interrompre, pour joindre sa voix à celle de sa sœur.

Madame Western étoit en colere: cette imprudence de son frere, qu'elle interpréta comme née de la désiance qu'il osoit concevoir de la sublimité de ses lumieres, la rendit surieuse. Sa médiation méprisée à ce point, ne lui permettoit plus de se mêler d'une négociation que l'intérêt d'un frere ingrat lui avoit sait entreprendre, & qu'il venoit saire échouer au moment de la réussite. Ce manque de respect de la part d'un homme sans teintures, sans notions

des premiers principes du monde & de la politique, ne permettoit pas à une femme comme elle de rester plus long-tems chez lui. A ces mots, elle sort, en lui lançant un regard indigné, demande son carrosse,

& se dispose à partir du château.

Autre scene pour Sophie!.... Son pere, resté seul avec elle, quoiqu'humilié par les reproches de sa sœur, reprend bientôt assez de sorce pour accuser sa fille d'une rupture qui va, peut-être, lui coûter l'opulente succession de madame Western. Il gronde, il tonne, & jure de se venger d'elle, en la sorçant d'épouser Blisil avant

qu'il soit deux jours.

L'état de la pauvre Sophie, pendant tout cet orage, étoit digne de compassion. La tante, quoique vive & emportée par tempérament, étoit pourtant au fond moins déraisonnable que le pere. L'autorité qu'elle s'étoit acquise sur l'esprit du vieux gentilhomme avoit été plus d'une fois utile à Sophie. Il ne s'agissoit que de flatter l'amour propre de madame Western, en patoissant quelquesois céder à la force de ses raisonnemens, pour tout obtenir d'elle. Cette réflexion, qui vint frapper Sophie. la fit dans le moment précipiter aux pieds de son pere, pour le supplier, puisqu'elle étoit la cause infortunée de leur rupture. de courir après madame Western, d'empêcher son départ, ou du moins de le

retarder, jusqu'à ce que sa colere sût ap-

paifée.

M. Western, ébranlé par les pleurs de sa fille, & peut-être bien plus encore par la crainte de perdre la succession de sa sœur, consentit enfin, mais non pas sans lâcher plus d'une apostrophe contre le sexe, à s'humilier jusqu'à faire, ce qu'il appeloit,

une bassesse.

Madame Western montoit en carrosse, lorsque son cher frere arriva, & qui, après lui avoir sauté au cou, en lui faisant l'aveu de tous ses torts, parvint bientôt enfin à l'appaiser. Nous avons déjà infinué qu'elle n'étoit pas méchante; ajoutons qu'elle aimoit son frere, quoiqu'elle eût un souverain mépris pour son ignorance fur ce qu'elle appeloit le bon ton, & la connoissance du monde.

Sophie, qui avoit de si bonne soi opéré cette réconciliation, en fut cependant la victime. Les parties réunies, concourant également à condamner sa conduite, & à chercher les moyens de la mettre à la raison; la promte conclusion de son mariage avec Blifil fut résolue, sinon par la force,

du moins par la surprise.

Ce beau projet, conçu par madame Western, & adopté par son frere, venoit d'être arrêté, lorsqu'on leur annonça Blifil.

Le pere de Sophie, par l'avis de sa

sceur, monte à l'instant chez sa fille, & lui notifie, en jurant, qu'il faut se disposer à recevoir dans le moment la visite de M. Bliss, ou s'exposer à tous les traits de la vengeance d'un pere justement indigné contre elle.

Sophie, comme sa tante l'avoit trèssagement prévu, étoit dans un état d'accablement qui ne lui laissoit guere la force
de résister à un pere qu'elle aimoit, & auquel elle n'avoit jamais désobéi: son silence,
& son trouble, surent interprétés comme
un aveu; on sit entrer Bliss. Le détail de
cette entrevue n'intéresseroit que peu de lecteurs: suivons donc la regle d'Horace, qui
conseille aux écrivains sensés de supprimer
toutes les situations qu'ils ne pourront placer dans un beau jour.

L'art avec lequel Blisil se conduisit dans cette seconde visite, auroit pu engager toute autre que Sophie à l'estimer assez pour lui consier l'état de son cœur: mais elle avoit conçu des idées si justes du caractere de ce jeune homme, qu'elle aima mieux se contraindre avec lui, que de risquer, en de pareilles mains, le plus mince

de ses secrets.

Elle n'en fut pourtant pas plus heureuse. Blisil, guidé par l'intérêt, poussé par la vengeance, & brûlant d'enlever à Tom une maîtresse si aimable, ne manqua pas de tout interpréter en sa faveur: les mépris

### 212 TOM JONES,

mêmes de Sophie n'étoient, selon sui, que les effets de la pudeur ordinaire aux personnes bien nées, à la vue d'un futur époux.

C'est du moins ce qu'il sit entendre à M. Western, à la sœur de ce gentilhomme, & à M. Alworthy même, au sortir de cette visite, dont il seignit d'être sort

content.

L'inclination que Sophie avoit paru avoir pour Jones, n'étoit, à l'entendre, qu'un goût frivole & paffager, dont elle rougiffoit maintenant au fond de l'ame, & d'où naissoit son embarras & sa contrainte aux veux de son nouvel amant.

M. Western, & sa sœur, quoique un peu mieux instruits, étoient trop intéressés à le confirmer dans cette opinion, pour n'y pas employer tous leurs efforts, & ne le pas seconder auprès de son oncle, dans l'esprit duquel il subsistoit encore quel-

ques restes de défiance.

Ainsi, la vivacité de M. Western, excitée par celle de son sutur gendre, & favorisée par la tante de Sophie, ne trouvant & ne prévoyant plus d'obstacles, sixa, du consentement de M. Alworthy, le mariage des deux jeunes gens, au sur-lendemain.

#### CHAPITRE III.

Etrange résolution de SOPHIE. Stratagême de maslemoiselle HONORA.

On s'étoit bien gardé de confier ce projet à Sophie, qui, après avoir relu plus d'une fois la lettre de Tom Jones, & l'avoir baignée de ses larmes, ainsi que le manchon qu'elle avoit retiré des mains de sa semme-de-chambre, étoit absorbée dans ses tristes idées, lorsque cette fille entra tout-à-coup dans sa chambre, en s'écriant: Tout est perdu, mademoiselle! je viens d'entendre monsieur votre pere, ordonner au ministre Supple d'obtenir aujourd'hui des dispenses: on veut probablement vous marier, & dès demain matin.

Dès demain! s'écria Sophie, en pâlis-

fant, & d'un air indigné...

Oui, madame, répliqua la fidele femme de chambre. C'est ainsi, je vous le proteste, que je crois l'avoir entendu!.....
Honora, lui dit Sophie, tu viens de me surprendre, de m'essera au point qu'il me reste à peine la force de parler.....
Dis-moi, chere Honora, que serois-tu dans le cas où je suis? Moi, madame! ditelle, j'épouserois M. Blissi. Il est jeune, il est riche, il vous aime; & vous pourriez

l'aimer un jour. L'autre est mieux fait, & plus aimable, j'en conviens: mais voilà tout; & c'est vouloir vous perdre, que.... Honora, siere d'être consultée par sa maîtresse, alloit donner carriere à la prolixité de se avis, lorsque Sophie lui coupant la parole: J'aimerois mieux, dit elle, me plonger un poignard dans le sein, que d'épouser ce monstre..... Tais-toi; laisse-moi résséchir.. Oui, c'en est sait.... j'y suis déterminée: je pars dès cette nuit; je suis, je quitte pour jamais la maison de mon pere.... Si tu m'aimes, tu me suivras.

Doutez-vous de mon zele? s'écria la duegne, que le moment présent avoit toujours droit de subjuguer. Doutez-vous, que je ne sois prête à vous suivre au bout du monde même?.... Daignez cependant résléchir aux suites d'une telle entreprise. Qu'allez-vous devenir? & quel est votre

but? Où voulez-vous aller?

A Londres, répliqua froidement Sophie. Je me fouviens d'une parente, femme du plus haut rang, qui a passé quelques mois à la campagne de ma tante, & qui dèslors m'aimoit assez pour m'avoir fortement priée d'obtenir de mon pere d'aller passer quelque tems chez elle. Je compte y être bien reçue..... Je ne m'y sierois pas, interrompit la femme de chambre: ma premiere maîtresse avoit la manie d'inviter ainsi toutes les dames campagnardes à la venir voir

## ou l'Enfant Trouvé. 215

en ville; mais, à leur arrivée, elle n'étoit jamais chez elle. D'ailleurs, quand celle-ci faura que vous vous êtes sauvée de la

maison paternelle....

Tu te trompes encore, lui dit Sophie: l'autorité d'un pere est d'un soible poids aux yeux des gens de cette espece. Quand je la lui objectois, pour me dispenser de la suivre à Londres, sans le consentement de M. Western, j'étois l'objet perpétuel de ses plaisanteries. Ainsi, j'ai lieu d'espérer un asyle, & la protection de cette dame, jusqu'à ce que mon pere, me voyant hors de sa puissance, consente ensin de revenir à la raison.

Honora, satisfaite de ce côté, se retrancha sur nombre d'autres objections. Comment sortir du château sans être vues? Quels chevaux? quels domestiques pourroit - on se procurer? Comment affronter seules les rigueurs de la saison, les voleurs, & les autres dangers d'un pareil voyage?

Sophie, affermie dans son dessein, trouva réponse à tout. Nous partirons la nuit, ditelle; nous trouverons des chevaux dans la ville la plus prochaine; & ce seroit un grand hasard, que nous sussions attaquées dans le peu de chemin que nous avons à faire d'ici là. En un mot, si tu veux me suivre, je te promets une récompense qui surpassera ton espoir.

Ce dernier argument prévalut. Il ne fut

## 216 TOM JONES,

plus question que de s'arranger sur la façon de sortir du château, & d'un obstacle trèsdissicile à surmonter; c'étoit, comment emporter leur bagage. Cet article n'intéressoit
guere Sophie: une fille résolue à suivre,
ou à suir un amant, s'embarrasse très-peu
de ce qu'elle laisse après elle. Honora
n'étoit pas dans le cas de penser ainsi: l'amour n'inspiroit à son cœur ni espoir, ni
crainte; & la valeur réelle de ses nippes,
qui faisoient toute sa fortune, l'occupoit
sortement.

La nécessité, mere de l'invention, lui suggéra ensin le moyen de sauver sa chere garde-robe. Ce sut celui de se faire chasser par Sophie, dès le soir même. L'expédient sut approuvé; & la semme de chambre, après avoir promis à miss Western de lui sournir, dans la journée, matiere plus que suffisante pour être mise à la porte, se chargea d'emporter dans son paquet tout ce qui pourroit leur être nécessaire pour le voyage.





d'être acquise, & acquittée dans le moment. Ces différentes réflexions troubloient étrangement mademoiselle Honora, & peut-être eussent été fatales à Sophie, si le hasard n'eût pas produit un incident qui leva tous les obstacles, & soutint la sidé-

d'attendre de son pere, étoit dans le cas

lité de la femme de chambre. Madame Western en avoit une bien moins âgée, & beaucoup plus fiere. Honora, qui supportoit impatiemment ses hauteurs, avoit déja eu plus d'une querelle avec elle, & ne pouvoit la souffrir. J'ignore.... non, mais il importe affez peu de connoître quel sujet l'avoit amenée dans la chambre de mademoiselle Honora, au moment où cette derniere étoit toute entiere à ses réflexions : il suffit de savoir que ces deux femmes, par les mêmes motifs. également très-contradictoires en tout, n'avoient pas été un quart-d'heure ensemble, que tout le château avoit retenti de leurs clameurs & de leurs cris; que madame

Western, qui dans l'instant passoit par là, étant accourue au bruit, avoit cru être instiltée par Honora; & qu'il n'en avoit pas fallu davantage à cette dame pour voler chez son strere, & pour lui notisser que si Honora n'étoit pas mise à la porte avant la fin du jour, il ne devoit pas se slatter que madame sa sœur passat la nuit dans le château.

M. Western n'étoit pas homme à lui resuser une si légere satisfaction. Il crut ne la point assez venger; & voulut même en sa qualité de juge de paix envoyer la coupable à Bridwel. Mais Me. Western, qui, comme nous l'avons déjà dit, s'appaisoit tout aussi aisément qu'elle se mettoit en colere, intercéda pour elle, & se contents d'un simple, mais très-promt bannissement, hors des domaines de son frere.

Le paquet d'Honora se trouva donc tout prêt avant le soir : on lui paya ses gages; elle partit à la satisfaction de tout le monde, & surtout de Sophie, qui lui avoit donné rendez-vous, à minuit juste, dans un endroit convenu, & peu éloigné du château. Mais il falloit encore essurer deux au-

diences bien pénibles, l'une de la part de la tante, l'autre de celle du pere.

Celle de la tante sut longue & vive; celle du pere sut terrible, & troubla tellement Sohpie [dans la crainte que sa suire ne rencontrât quelques obstacles], qu'il arracha-

d'elle une espece de promesse de ne plus

s'opposer à sa volonté.

Le vieux gentilhomme sut si agréablement surpris, & si statté de ce prétendu consentement de sa sille, que changeant tout-à-coup ses reproches en remercimens, & ses menaces en caresses, il lui sit présent d'un billet de banque de cent livres sterling, en la priant d'en disposer pour toutes les emplettes qui pourroient lui

plaire.

Sophie avoit l'ame aussi bonne que tendre: la joie de M. Western, sa générosité la toucha jusqu'aux larmes, & pensa produire ce que la sublimité de la tante, & toutes les sureurs du pere n'avoient encore pu gagner sur elle. La reconnoissance & la tendresse filiale balancerent pendant quelques instans l'amour dans son cœur. Mais ce combat, quoiqué pénible, ne pouvoit être ni long ni douteux: deux souvenirs, quoiqu'opposés, celui de l'odieux Blisil & celui de l'aimable Jones, en l'affermissant dans son premier dessein, étousserent bientôt tous ses remords.

Laissons-la dans cette disposition, pour voir ce que fait maintenant l'ami Tom.

#### CHAPITRE V.

Matieres diverses, peut-être assez naturelles, mais peu nobles.

Nous avons, je crois, laissé notre héros fur la route de Bristol, déterminé à chercher fortune sur mer, ou plutôt à suir celle que tout autre que lui auroit cru pouvoir trouver sur terre.

Il avoit pris des chevaux & un guide; &, par malheur, le guide étoit mauvais: il y a plus, il etoit vain. La honte de demander aux pussans le chemin duquel il sentoit bien qu'il s'écartoit, lui fit prendre tant de détours, que la nuit le gagna; & que Jones, qui, malgré ses prosondes reveries, commençoit à se douter de l'avanture, voulut absolument s'arrêter au premier village, où il apprit qu'il étoit sur le chemin de Glocester, route directement opposée à celle qu'il comptoit suivre.

Il exhaloit son courroux contre le guide, lorsqu'un honnête Quaker en s'approchant, le chapeau sur la tête: ami, dit-il à Tom, j'apperçois que tu t'es égaré. Si tu veux m'en croire, tu ne marcheras pas la nuit; elle est obscure; la route est disficile, & depuis quelques jours, on y rencontre des voleurs. L'hôtellerie prochaine est bonne;

K iii

crois-moi, profites-en pour tes chevaux & pour toi-même, jusqu'à demain matin.

Jones, quoique surpris du ton familier de l'inconnu, adopta le conseil, & suivit le

Quaker à l'hôtellerie du village.

Tom étoit bien vêtu, & marchoit avec deux chevaux: il fut bien accueilli par l'hôte, qui le pria cependant d'excuser s'il n'étoit pas traité suivant son rang, attendu que sa semme, qui étoit absente depuis le matin, avoit, disoit-il, emporté ses cless.

Notre héros avoit la tête trop chargée, pour faire attention au compliment : il ne desiroit que d'être seul, pour se livrer à toute sa mélancolie. Le Quaker, qui s'en apperçut, en eut pitié, & lui sit tant d'instances, que Jones se vit sorcé de rester avec lui.

Après un assez long silence, le Quaker, qui croyoit n'être que charitable, & qui peut-être étoit également curieux, élevant tout-à-coup la voix : je crois, dit-il, ami, que ton cœur n'est pas à son aise. Mais pourquoi te laisser abattre? Si c'est un ami que tu pleures, tu dois songer que tout homme est né pour mourir. De quel secours lui sont tes larmes? L'homme doit apprendre à soussirir, la peine est son partage : j'ai les miennes ainsi que toi, & peut-être plus grandes. Avec un bien dé cent livres sterling de revenu, mais qui ne doit

rien à personne, & qui suffit à mes besoins; avec une conscience qui, grace au ciel, connoît peu les remords; avec un corps robuste, un cœur humain & pacifique.... ami, je suis cependant plus malheureux que toi.

J'en suis fincérement sâché, répondit

Tom, en soupirant.

Ah! mon ami! répliqua le Quaker; c'est ma fille, c'est une fille unique qui me rend malheureux! Elle seule ici-bas faisoit toute ma sélicité: elle m'a quitté cette semaine; elle s'est ensuie de chez moi pour épouser un jeune avanturier qui n'a pas une obole... Ah! que n'est-elle morte, ainsi que l'ami dont le trépas t'attriste! je me croirois bien plus heureux.

Ce que j'entends est bien étrange, lui dit Jones. Quoi ! vous aimeriez mieux la

voir morte?

Sans doute, répliqua le Quaker; & cela ne vaudroit-il pas mieux pour moi, que de la voir exposée à demander son pain?.... Quoi! ne t'ai-je pas déjà dit que c'est un gueux qu'elle vient d'épouser?

Eh bien, repartit Tom, en est-elle moins votre fille? & n'êtes-vous pas assez riche? L'imprudence d'un enfant fait-elle cesser

d'être pere?

Oh! s'écria le Quaker, puisqu'elle m'a désobéi, puisqu'elle m'a trompé, puisque l'amour seul l'a guidée, c'est à l'amour à K iv

la nourrir; je n'ai plus rien à lui donnier. Je la verrois dès demain à ma porte, mourant de faim & de misere, sans en être touché.

Jones, à ces mots, le regarda en fré-

missant, & voulut le quitter.

Allons, allons, ami, lui dit le Quaker, en le retenant, reste avec moi; ne t'abandonne pas à la douleur : tu vois qu'il est des maux bien plus à plaindre que les tiens.... Je vois, qu'il est des insensés & des barbares, s'écria Tom, en s'arrachant des bras du Quaker.

Tu te fâches! lui dit l'autre. Mets-toi donc à ma place : dis-moi, que fe-

Tois-tu ?

Je chercherois ma fille & mon gendre, répondit Jones; je pardonnerois à leur jeunesse; je les prendrois chez moi; je ne penserois pas, sans horreur, à causer le malheur de quelqu'un que je prétends aimer.

Moi, les chercher! s'écria le Quaker.... Moi, les prendre dans ma maison!.... Perfuade-moi plutôt d'y appeler mes deux plus

mortels ennemis.

Eh bien, vas y donc toi-même, lui dit Tom, outré d'indignation, en le poussant hors de la chambre : je déteste la société d'un homme tel que toi....

Les propos du Quaker avoient tellement frappé Jones, que son émotion étoit senfible. Le Quaker s'en étoit apperçu; &

cette observation, jointe à ce qu'il avoit déjà remarqué de singulier dans le reste de sa conduite, avoit assez frappé l'honnête Quaker pour pouvoir décider, en conscience, que Tom étoit réellement sou.

Ainfi, loin de garder quelque ressentiment de ce qu'il venoit d'essuyer, le bon Broadbrim (c'étoit son nom) touché de compassion pour son frere, alla faire part de sa découverte à l'hôte, en l'exhortant à traiter avec tous les ménagemens possibles un gentilhomme infortuné qui, disoit-il, n'étoit qu'à plaindre.

L'hôte qui, après avoir fait jaser le guide, s'étoit déjà fait rendre compte & de la naissance & des avantures de Jones, répondit en jurant & en riant au nez du Quaker, que son prétendu gentilhomme, quoique bien galonné, n'étoit qu'un bâtard de paroisse, chassé pour ses si iponneries, & dont il voudroit être déjà désait, dût-il en être pour l'écot d'un tel vaurien, pourvu qu'il sauvât son argenterie de ses grisses.

Il est bon de savoir que ce discours se tenoit discrétement dans la cuisine, auprès du seu, & en présence de tous ceux qui

étoient alors dans l'hôtellerie.

Le Quaker ent à peine entendu ces propos, que la pitié fortit tout-à-coup de son cœur, & sit place à l'indignation. Il partit, aussi outré de l'assront qu'il prétendoit avoir reçu, que le seroit un de nos modernes

Ķν

## 226 TOM JONES,

ducs, qui se croiroit bravé par un honnête

gentilhomme.

L'hôte, comme on l'a vu, n'étoit pas de meilleure humeur: Tom avoit beau sonner, les domestiques étoient sourds; en vain il demandoit un lit, il ne s'en trouvoit point pour lui. Il fallut prendre patience. Accablé de chagrins, de fatigue & de sommeil, notre héros, qui savoit se prêter au tems, se jetta dans un large fauteuil, & tâcha de s'endormir.



#### CHAPITRE V.

#### Réveil de Jones.

Lour dormoit, ou étoit censé dormir dans l'hôtellerie, lorsqu'un grand bruit se fit entendre à la porte de derriere, que l'on menacoit d'enfoncer. L'hôte, qui ne sommeilloit que d'un œil, depuis ce qu'il avoit appris de Jones, se hâta d'y courir; & vit en un instant sa cuisine pleine de gens armés, & agiffant chez lui comme dans une forteresse prise d'assaut. Contraint de céder à la force, il descendit dans sa cave pour chercher de quoi rafraîchir ces redoutables hôtes; & ne fut pas peu surpris, à son retour, de trouver Jones éveillé, & jasant familiérement avec eux. Pour le coup, il se crut perdu. Ses idées, brouil-Iées par le sommeil & par la crainte, ne lui montrerent plus en Jones qu'un scélérat, qui, d'accord avec les autres, avoit comploté le pillage de sa maison.

Tandis qu'il se livroit à ses terreurs, Tom s'entretenoit passiblement avec celui qui paroissoit commander, & de qui il apprit que la troupe qu'il conduisoit étoit une compagnie de recrue pour l'armée du duc de Cumberland, destinée à combattre

les rebelles d'Ecosse.

Tom étoit né courageux; on a déja

même apperçu qu'il avoit sur ce point des idées un peu romanesques. Celle d'êtreutile à sa patrie, en s'opposant à ceux qu'on lui peignoit comme n'ayant d'autre but que d'en renverser les loix & la religion. échaussa tout-à-coup sa tête. Le projet d'aller chercher à s'enrichir sur mer, dans de pareilles circonstances, ne lui parut, dans cet instant, que peu digne de lui; le titre de volontaire dans une expédition d'où dépendoit le falut de sa patrie, lui sembla plus honorable. Ce parti pris en un instant, & proposé à l'officier, fut accepté avec ardeur: on loua le courage du nouveau camarade; on but largement à la fanté du roi George, & à la fienne; on maudit énergiquement ( suivant l'usage ) celle du Prétendant & des rebelles. Jones, pour bien-venue, paya l'écot; & l'on partit, au grand etonnement de l'hôte, charmé d'en être quitte pour la peur.

Le sergent, s'étant emparé de Tom, l'entretint pendant la route de l'histoire du régiment, & sur-tout de la sienne propre. En arrivant à la dînée, Jones sut présenté au lieutenant de la compagnie, qui y étoit arrivé avant la troupe. Cet ossicier, surpris de la bonne mine du nouveau soldat, & de la richesse de son habillement, exalta son courage, l'assura qu'il seroit toujours libre dans son service; &, après l'avoir embrassé, le retint à dîner avec met-

sieurs les officiers.

#### CHAPITRE VII.

## Apprentissage militaire.

CE lieutenant étoit un homme d'environ soixante ans. Il avoit servi, en qualité d'enseigne, à la bataille de.... où il avoit reçu deux blessures, & où il s'étoit si bien distingué, que le duc de Marlborough l'avoit honoré de ce grade sur le champ de bataille.

Il exerçoit, par conséquent, cette commission depuis environ quarante ans. Pendant cet intervalle, il avoit eu le désagrément de servir d'échelon à un nombre immense de ses insérieurs; & il avoit maintenant celui de se voir commandé par des ensans, dont les peres l'étoient eux-mêmes lors de son entrée au service.

Le malheur de cet honnête homme ne venoit pas uniquement d'avoir toujours été sans protection à la cour: mais son colonel, qui depuis très-longtems conservoit le régiment, étoit son ennemi secret. Ce n'est pas non plus que le lieutenant l'eut ofsensé, ni qu'il négligeât jamais ses moindres devoirs: mais il avoit une épouse aimable; il en étoit aimé, & elle avoit assez peu d'usage du monde pour ne pas sentir que l'avancement de son mari dépendoit d'un

peu plus de complaisance, pour les attentions marquées que le colonel avoit depuis

long-tems pour elle.

Le pauvre lieutenant étoit en ceci d'autant plus malheureux, que, tandis qu'il fouffroit journellement de l'inimité de son colonel, il ne savoit ni ne se doutoit pas qu'il en sût secrétement hai: & sa femme, trop prudente pour exposer son mari aux suites d'une confidence si délicate, se contentoit d'être vertueuse, sans viser à la gloire de l'être avec éclat.

Les autres officiers de la compagnie, qui marchoient avec lui, étoient au nombre de trois; un second lieutenant, François d'origine, depuis assez long-tems sorti de son pays pour en avoir oublié le langage, & trop nouveau vent en Angleterre pour avoir bien appris le nôtre; deux enseignes, tous deux très-jeunes, l'un ci-devant clerc de procureur, l'autre fils de la semme du

Le dîner fut gai, on y but beaucoup. Les enseignes, tous deux fort vains, fort sots, également impertinens, parlant toujours, ne disant rien, jurant pourtant aussi doctement que de vieux grenadiers, entreprirent Tom à fraix communs. Notre héros, très-neuf dans ce genre de conversation, y brilloit d'autant moins, que les juremens n'étoient point de son goût, & qu'il cherchoit à répondre tensément à des

valet de chambre d'un homme de qualité.

propos qui lui faisoient pitié, mais que la complaisance qu'il croyoit devoir à ses ches, en qualité de nouveau venu, ne lui permettoit pas de mépriser ouvertement. D'ailleurs, le respect qu'il avoit naturellement pour la religion, lui faisoit supporter impatiemment les railleries grossieres de l'un des deux enseignes contre les gens d'église: & le zèle lui inspiroit quelquesois des réponses un peu plus vives qu'il ne le croyoit.

L'un de ces officiers (c'étoit l'Anglois, & il s'appeloit Northerton) ne tarda pas à s'en trouver piqué, & d'autant plus que le lieutenant étoit toujours de l'avis de Jones. Il dissimula pourtant son ressentiment, en attendant l'occasion de le faire éclater à l'ombre de quelque motif plus apparent.

Les fantés vinrent, on les folemnisa à l'angloise; & le tour de Tom arrivant, il balança d'autant moins à porter celle de sa chere Sophie, qu'il n'imaginoit pas qu'elle pût être connue d'aucun des convives.

Mais le lieutenant, en cette occasion, grand maître des cérémonies, ne se trouvant pas satisfait du seul nom de Sophie, & ayant exigé le surnom de cette demoifelle; Jones, après avoir hésité un instant, nomma mis Sophie Western.

Les choses étant en regle, on alloit boire; lorsque l'enseigne Northerton déclara à haute voix qu'il s'opposoit à ce qu'une pareille santé sût bue en même ronde que celle

## 232 TOM JONES,

qu'il avoit portée. Je la connois, s'écriat-il, cette Sophie; nous l'avons vue aux eaux de Bath; cent autres, que je pourrois nommer, la connoissent bien mieux encore, & c'est certainement la même.... Vous vous trompez, interrompit Tom, d'un air ému & d'un ton menaçant: vous vous trompez, vous dis-je... celle dont je vous parle, est une sille aussi respectable

par son nom que par sa fortune.

Eh, justement! c'est elle-même, répliqua l'enseigne: va, six bouteilles du plus sin Bourgogne, que Tom French, officier de notre régiment, peut la faire venir partout où nous voudrons l'avoir. Notre homme, en partant de là, traça le portrait de Sophie, & d'autant plus ressemblant, qu'il l'avoit essestivement vue à Bath avec sa tante; & termina son discours par dire que le pere de cette même fille avoit de très-grands biens dans le comté de Sommerset.

Ce dernier point est vrai, répliqua Jones, & aussi vrai que vous êtes le plus inpudent & le plus infame coquin que la terre

ait produit.

Ces mots étoient à peine prononcés, qu'une bouteille des plus lourdes, vole à travers la table, vient frapper Jones à la tête, & le renverie aux pieds du lieutenant.

Tous les convives effrayés se levent, en-

tourent le blessé, & cherchent à le secourir; tandis que son adversaire, à l'aspect du sang coulant abondamment de la plaie d'un ennemi qu'il croit mort, ou mourant,

ne cherche plus qu'à s'évader.

Mais il s'en flatte en vain : l'honnête lieutenant, qui s'est déjà emparé de la porte, lui interdit la retraite. En vain Northerton, envisageant alors toutes les suites de sa brutalité, représente à son officier supérieur, que l'honneur, en cette occasion, n'en exigeoit pas moins de lui; en vain il prétend s'excuser, en protestant que tout ce qu'il avoit avancé fur le compte de miss Sophie Western, n'étoit qu'un simple badinage, pour exercer & inquiéter Jones pendant quelques instans : le lieutenant n'en est que d'autant plus inébranlable. Vous apprendrez, lui dit-il, monsieur, ce que mérite un pareil badinage, & ce que la justice doit à ceux qui ne rougissent point d'employer de si indignes armes. Vous êtes mon prisonnier, monsieur, & ne sortirez d'ici qu'avec une garde suffisante pour me répondre de vous.

L'ascendant du lieutenant sur l'enseigne étoit d'un si grand poids, que tout le courage qu'il venoit de montrer, en mettant notre héros par terre, n'eût peut-être pas sussi pour lui faire mettre l'épée à la main contre le vieux guerrier, quand même il en auroit eu une à son côté. Mais l'enseigne

## 234 TOM JONES,

françois, dès le commencement de la querelle, avoit eu soin de s'emparer des armes, & de les porter dans sa chambre. Ainsi le vaillant Northerton se vit sorcé d'obéir à son supérieur.

La garde, mandée par le lieutenant, & le chirurgien du lieu, arriverent ensemble. On remit Northerton entre les mains de l'une, pour être conduit aux arrêts dans une chambre de l'hôtellerie; l'autre eut d'abord quelque peine à rappeler Tom à la vie. Il visita, sonda, pansa sa plaie, leva dix sois les yeux au ciel, & sinit par ordonner qu'on le mît au lit.



### CHAPITRE VIIL

#### Grande avanture.

TANDIS que le chirurgien étoit allé faire coucher le malade, le bon lieutenant resta avec l'hôtesse, à qui il le recommanda expressément. Il croyoit Tom en grand danger: & le rapport du chirurzien, à son retour, ne sit que consirmer cette pensée. Sur quoi, le lieutenant donna les ordres les plus précis pour la garde de M. Northerton, en attendant qu'il pût lui-même le faire conduire le lendemain chez un juge de paix. Son intention étoit de suivre rigoureusement cette affaire, & de confier la conduite de la compagnie, jusqu'à Glocester, à l'enseigne trançois, qui, sans savoir ni lire, ni écrire, ni parler intelligiblement aucune langue, étoit pourtant un trèsbon officier.

Le soir, notre commandant, inquiet de l'état de Jones, lui sit demander si sa visite ne lui seroit point importune. Tom lui sit dire qu'il seroit le très-bien venu. Mais quel sut l'étonnement du lieutenant, lorsqu'en entrant avec précaution dans la chambre du prétendu malade, il le trouvalevé, & dans le meilleur état du monde! Cette résurrection subite, après y avoir un peu

résiéchi, lui parut cependant suspecte, attendu le genre de la blessure. Mais les raisonnemens de Tom détruisirent bientôt ces soupçons. Le malade avoit dormi cinq ou six heures de suite; il ne se sentoit à la tête qu'une douleur assez légere, & bien plus supportable, disoit-il, que l'abstinence & l'eau de gruau, à laquelle son esculape

l'avoit impitoyablement condamné.

Je suis, je vous jure, enchanté, lui dit le lieutenant, en l'embrassant, de vous trouver infiniment mieux que je n'osois m'en flatter, après l'état où vous m'aviez paru tantôt! Je le serois bien plus encore, de vous croire assez rétabli pour pouvoir, sur le champ, vous faire justice à vous-même. Lorsqu'il s'agit de coups reçus, la plus promte vangeance est d'autant plus à desner, que ces sortes d'assaires, parmi nous autres, ne sont pas susceptibles d'accommodement. Mais, encore un coup, je crains que vous ne vous flattiez sur votre état, & que votre soiblesse ne donne à votre ennemi de trop grands avantages.

C'est, répondit Jones, ce que je prétends éprouver, si vous daignez m'aimer

assez pour me prêter une épée.

La mienne, & mon cœur sont à vous! s'écria le vieux militaire, en le serrant de nouveau dans ses bras: vous êtes un brave garçon, que j'estime & que j'aime. Mais je ne sousstriai pas que vous vous battiez

# dans l'état où vous êtes. Vous serez, dans quelques jours, assez fort pour rejoindre la troupe: nos journées sont courtes; & je vous jure, par l'honneur, qu'après vous avoir fait tirer raison de votre homme, je le ferai chasser du régiment. Il n'en est point des blessures de l'honneur comme de celles du corps: les dernieres veulent être guéries; une semaine de délai n'est d'aucun préjudice aux autres.

Jones, prévoyant qu'il ne gagneroit rien fur l'esprit du lieutenant, se garda d'insister. Il demanda à souper; & après avoir mangé de très-bon appétit, sonami, charmé d'une si promte convalescence, lui souhaita le bon soir.

Mais Tom, dont ce repas avoit achevé de rétablir les forces, & qui, au gré de son courage, ne pouvoit trop tôt venger l'affront qu'il croyoit avoir reçu, rouloit bien d'autres idées dans sa tête.

Il se souvenoit des caresses qu'il avoit reques du sergent, & des offres de services que cet homme lui avoit saites dans la route. Il voulut le mettre à l'épreuve, & le sit prier de passer dans sa chambre. Le sergent, qui s'alloit coucher, se r'habilla, & vint dans le moment. Tom s'apperçut bientôt que le vieux soudart n'étoit pas à jeun, d'où il jugea qu'il n'avoit pas de grands détours à prendre pour venir à son but.

Après avoir témoigné au sergent qu'il n'avoit pu se résoudre à se rendormir sans le voir, Tom fit tomber la conversation fur le métier de la guerre, qu'il venoit d'embrasser sous ses auspices. Il eut bientôt le plaifir de voir son homme prendre seu. se répandre en éloges fur la nobleffe de la profession en général, & en particulier sur le détail de ses propres exploits. C'est où notre héros l'attendoit. Dans la juste impatience de marcher à la gloire sur les traces d'un si bon guide, il marqua quelque honte de n'être point encore pourvu du meuble le plus nécessaire à un guerrier, c'est-à-dire, d'une bonne épée, & pria le sergent de vouloir bien lui en procurer une de son choix, ajoutant qu'elle lui seroit toujours chere, & qu'il ne regarderoit point au prix.

Le sergent, qui n'ignoroit pas ce qui étoit arrivé à Jones, & qui avoit même oui dire que sa vie étoit en danger, conclut de tout ceci, & sur-tout de cette dernière demande, que le malade avoit la tête un peu troublée. Il résolut d'en faire son prosit. J'ai votre affaire, lui dit-il d'un air important: ce n'est pourtant pas une épée de petit-maître, de ces colisichets à poignées d'or ou de vermeil, si peu dignes d'un vrai soldat: c'est une épée aussi modeste que décente; mais la meilleure lame de l'Europe.... C'est une lame qui... C'est une lame ensin, dont la bonté!... Bref, vous l'allez

voir; & je me réjouis par avance avec vous

du marché que vous allez faire.

Le sergent ne sit que sortir & rentrer; & présentant à Tom une longue & large rapiere à poignée de cuivre.... Regardez, dit-il, cette épée! c'est celle d'un officier général françois, que j'ai tué à Dettingen. La garde étoit d'or pur; je l'ai vendue à un de nos damoiseaux, plus curieux de la poignée que de la lame.... Pliez, pliez ceci....

c'est une arme digne d'un roi!

Jones, impatient d'avoir l'épée, & brûlant d'être délivré du fergent, le pria d'en dire le prix. Celui-ci, qui croyoit le malade absolument désespéré & hors de sens, craignant d'ailleurs que sa postérité ne lui reprochât un jour d'avoir vendu ce meuble rare à trop bas prix, hésita quelque tems. Il sit ensuite mille sermens que l'amitié seule l'engageoit à céder un aussi précieux trésor, & déclara qu'il se contenteroit de vingt guinées.

Vingt guinées l s'écria Tom.... Ou vous croyez que j'extravague, ou que jamais je ne touchai d'épée? Vingt guinées! & c'est vous qui me les demandez?.... Tenez, monsieur, reprenez ce trésor.... Mais non, j'y résléchis.... je le garde.. Je ferai demain part à votre officier des bontés que vous

daignez avoir pour moi.

Qui fut surpris, ce sut notre sergent, à qui cette réponse prouvoit que la tête de

## 240 TOM JONES,

Jones étoit beaucoup meilleure qu'il n'avoit cru. Mais le matois favoit se retourner; & seignant une surprise extrême de
la vivacité .... Je ne croyois pas, lui dit-il,
vous avoir demandé un prix exhorbitant.
C'est mon épée, au bout du compte, que
l'amitié m'engage à vous céder : c'est la
seule que j'aie; & je risque, en m'en défaisant, de déplaire à mon officier. Tout
cela bien considéré, je ne vois pas qu'il y
ait tant à se récrier sur les vingt schellings
que j'en demande!....

Vingt schellings, interrompit Jones, vous me demandiez à l'instant vingt gui-

nées!

Moi! reprit effrontément l'autre; en vérité, vous vous trompez ... ou je ne suis pas bien éveillé.... Non, monsieur, cela n'est pas possible: j'ai dit vingt schellings,

je vous jure....

Tom l'interrompit, en lui disant qu'il étoit si peu dans l'usage de marchander, qu'il alloit même lui donner un schelling audelà de sa demande. Sur quoi, tirant une guinée de sa bourse, & congédiant son marchand, il l'assura qu'il rejoindroit la compagnie avant qu'elle eût atteint Worcester.

Dès que le sergent sut parti, Tom se hâta de s'habiller, & de quitter sa chambre pour chercher son adversaire. Ce n'est pas qu'il ne sentit quelques remords de l'action qu'il

qu'il alloit commettre: mais la crainte de passer pour un lâche, & sur-tout en entrant au service, les rendoit sans effer.

Il étoit minuit passé, tout dormoit dans l'hôtellerie, à la réserve de la sentinelle qui gardoit Northerton; lorsque notre héros, après avoir ouvert très-doucement la porte de sa chambre, s'achemina vers celle de son ennemi. Il seroit mal aisé d'imaginer une figure plus effrayante que celle qu'il avoit alors. Son habit, de couleur blanchâtre, étoit tout tachété de sang : fon visage, graces aux copieuses saignées que le chirurgien avoit cru nécessaires pour dégager la tête, étoit pâle & livide; cette même tête étoit enveloppée de plus de linges qu'il n'en eût fallu pour le turban d'un Muphty; sa main droite étoit armée d'une épée nue, la gauche d'une chandelle : jamais spectre, en un mot, celui du sanglant Banquo (1) même, n'eut plus droit d'inspirer la terreur dans l'ame de quiconque croit encore aux revenans.

Dès que le grenadier qui gardoit la porte de Northerton, crut voir approcher ce fantôme, ses cheveux se dressernt d'horreur, ses genoux tremblans s'affoiblirent; il lâcha son coup de susil en l'air, & se laissa

tomber sur le plancher.

<sup>(1)</sup> Dans Macbet, tragédie de Shakespeare.

Tome 1.

L

#### .Tom Jones,

Jones, sans s'émouvoir du danger qu'il venoit de courir, & sentant d'où partoit l'épouvante du foldat, rit un peu de sa chûte, & pénétra, sans obstacle, jusques dans la chambre de Northerton, où il trouva ... des bouteilles très-fraîchement vuidées, & quelques restes d'un souper: mais nul être vivant.

La crainte de s'être trompé de chambre, s'étant offerte à son idée, il appela hautement Northerton. Mais ses cris ne servirent qu'à redoubler l'effroi de la sentinelle, pleinement convaincue que le volontaire, sans doute mort de ses blessures. étoit revenu de l'autre monde pour tour-

menter fon affaffin.

Bien persuadé de l'évasion de son ennemi, désespérant de pouvoir sitôt le rejoindre, craignant d'ailleurs que le bruit du coup de fufil n'eût allarmé toute l'auberge, Tom, après avoir soufflé sa chandelle, crut qu'il étoit de sa prudence, de regagner doucement fon lit.

Tout étoit effectivement debout dans la maison: & Jones rentroit à peine dans sa chambre, que le corridor où étoit la sentinelle se trouva plein de monde, moitié nud, moitié habillé, mais également curieux de savoir la cause du grand bruit qu'on

venoit d'entendre.

Le soldat, toujours frappé de la même terreur, n'avoit point changé de posture,

# ou l'Enfant Trouvé. 243

& ce ne fut pas fans peine, qu'après avoir employé la force pour le relever, on parvint à lui faire articuler quelques mots .... Je l'ai vu! s'écrioit-il, je l'ai vu! .... tout couvert de fang .... vomissant le feu par la bouche & par les narines .... Oui, je le jure sur mon ame! j'ai vu le jeune volontaire tué d'hier .... Il est entré chez Northerton .... Il l'a pris à la gorge; le tonnerre a grondé; ils ont disparu tous les deux!

Cètte relation étoit faite pour trouver du crédit dans un tel auditoire. Le grenadier, reprenant par degrés ses sens, répondoit à toutes les questions de l'assemblée, intérieurement aussi épouvantée que lui, & ajoutoit, à chaque réponse, de nouvelles ombres au tableau, lorsque l'hôtesse & le lieutenant arriverent. L'une avoit des raisons, que nous dirons bientôt, pour révoquer l'histoire en doute; l'autre, quoique très-honnête homme, & même trèsreligieux, ne croyoit pas du tout aux esprits. Il avoit quitté Jones depuis peu d'heures; l'état où il l'avoit vu, ne laissoit rien à craindre pour sa vie : matiere à deux foupçons également vraisemblables: le grenadier s'étoit endormi, & avoit fait un mauvais rêve; ou bien il avoit été payé pour laisser échapper le prisonnier. Dans les deux cas, la sentinelle étoit également

# 244 TOM JONES,

coupable. & méritoit d'être punie. Le lieutenant, très-affermi dans cette idée, ordonna, par provision, que cet homme sût gardé dans la même chambre d'où il avoit laissé évader l'enseigne, & renvoya tout le monde au lit.



#### CHAPITRE IX.

#### Conclusion.

Pour ne pas laisser plus longtems soupconner la réputation d'un bon & vaillant soldat, hâtons-nous d'apprendre au lecteur l'histoire de la suite de M. Northerton.

Quoiqu'assez pervers dans sa morale, cet officier étoit d'une jolie figure. L'hôtesse l'avoit remarqué; la pitié avoit parlé pour lui, & elle avoit obtenu la permission de lui rendre une visire.

Les réflexions qu'il avoit faites, de sang froid, sur l'atrocité de son action, & sur les suites qu'elle pouvoit avoir, lui faisoient supporter impatiemment sa prison; & l'hôtesse avoit redoublé ses craintes, en lui apprenant que le chirurgien ne répondoit pas de la vie du malade.

Le besoin qu'il avoit de cette semme le rendit éloquent; il acheva de l'attendrir. La cheminée de la chambre où Northerton étoit gardé, communiquoit à celle de la cuisine. Il sut convenu entr'eux, qu'à certain signal que seroit l'hôtesse, le prisonnier grimperoit jusques au haut de la sienne, & descendroit par l'autre dans cette même cuisine, au moment où cette L iij

femme auroit trouvé le moyen d'en écarter tout le monde.

Quelques lecteurs condamneront peutêtre la charité de notre hôtesse. Voilà le fexe, diront-ils! voilà de ces actes de compassion, presque toujours déplacés, & pernicieux à la société!.... Un instant . s'il vous plaît : certaine circonstance, à laquelle nous reviendrons, peut-être, dans le cours de cette histoire, peut concourir à justifier l'action de cette femme. D'ailleurs, M. Northerton étoit chargé du trésor de la compagnie, à cause de certains débats furvenus depuis quelques jours entre le capitaine & le lieutenant; il avoit montré cet argent à l'hôtesse, il l'avoit déposé dans ses mains, pour gage de son retour auprès d'elle. Résiste-t-on à de tels procédés ?

Quoiqu'il en soit, tout étoit calme dans l'hôtellerie; l'hôtesse & le lieutenant seul, qui voulut que la compagnie partît de bonne heure, vuidoient ensemble une jatte de punch [1], lorsqu'on entendit sonner fortement de la chambre de Jones. Grande surprise pour les domessiques, qui tous vouloient encore qu'il sût mort! Grande dispute entr'eux à qui iroit, ou plutôt à

<sup>[1]</sup> Sorte de boisson forte, très-usitée en Angleterre, composée d'eau-de-vic, d'eau commune, de fuere, de jus de citron, &c.

## ou l'Enfant Trouvé. 247

qui n'iroit pas favoir ce qu'il vouloit.... Les cris de l'hôtesse, & les menaces du lieutenant prévalurent ensin: ils y monterent tous ensemble, & rapporterent à l'officier que le défunt, qui paroissoit se porter à merveille, le supplioit de vouloir bien passer, pour un instant, chez lui, avant que de partir.

L'officier y vola; & s'étant assis à côté du lit du malade, lui raconta tout ce qui s'étoit passé la nuit même dans la maison, & apprit à Jones la résolution où il étoit

de faire un exemple de la sentinelle.

Tom crut alors lui devoir découvrir la vérité des choses, en lui demandant grace pour le pauvre grenadier, qui n'étoit cou-

pable que d'avoir eu peur.

C'est du moins un poltron, répondit se lieutenant; & je serois tenté de l'en punir. Mais, qui peut répondre de soi-même en ces occasions ? je l'ai toujours vu brave devant l'ennemi. Allons, c'est toujours quelque chose qu'il reste à ces drôles-là quelqu'idée de religion. Je vous promets qu'il sera libre en partant d'ici.... Mais j'entends battre la générale.... Adieu, mon ami; embrassons-nous encore une sois; guérissez-vous; soyez tranquille. Si vous ne pouvez mieux saire, laissez votre vengeance au ciel; & venez nous rejoindre dès que vous le pourrez.

A ces mots le lieutenant partit, & Tom tâcha de se rendormir. Liv

# LIVRE VIII.

Contenant plus de deux jours.

#### CHAPITRE PREMIER.

Visite de l'hôtesse à JONES.

JONES, après le départ du lieutenant; chercha vainement le sommeil; ses sens étoient trop agités. De façon qu'après s'être amusé, ou plutôt tourmenté, jusqu'au grand jour, de l'idée de sa Sophie, il sonna pour demander du thé; & l'hôtesse crut devoir sain cette occasion pour lui faire une visite.

Alle ne l'avoit pas encore vu, & ne s'en étoit pas même embarrassée: mais ayant apperçu, dans la derniere conver-sation qu'elle avoit eue avec le lieutenant, qu'il soupçonnoit Tom Jones d'être d'une grande naissance; elle s'étoit déterminée à risquer un peu plus d'égards pour son hôte.

Elle n'eut pas plutôt commencé à lui servir le thé, qu'elle enfila cette harangue:

Hélas! monsieur, ( dit-elle en soupi-

rant ) c'est en vérité bien dommage qu'un jeune & aimable gentilhomme, tel que vous, ait assez peu d'estime pour lui-même. pour s'affocier avec des gredins tels que ceux qui viennent de partir d'ici. Ils sont pourtant assez vains pour se croire nobles; & Dieu fait comme ils s'en vantent! Mais. comme le disoit très-bien feu mon premier mari, ils ne devroient pas oublier que c'est nous seuls qui les payons, & que cela est bien rude pour de pauvres particuliers tels que nous. J'en logeai vingt la nuit derniere, fans compter les officiers. Quelle charge pour une pauvre veuve! Encore présérerois-je les soldats; car rien n'est Jamais trop bon pour ceux qui les commandent, & Dieu sait comme ils paient!.... comme ils jurent! comme ils traitent les domestiques, &, qui pis est, l'hôtesse même, quand ils ont dépensé un malheureux schelling par tête! Oui, je préférerois un gentilhomme campagnard, n'eût-il que cinq cent livres sterling de revenu, à tous ces vers luisans de militaires qui ne paient qu'en bruit, en menaces & en blasphêmes. Une maison peut-elle prospérer avec de telles gens? Hélas! comment l'un d'entr'eux ne vous a-t-il pas traité? J'étois bien sûre que les autres le laisseroient échapper : vous seriez mort des coups que vous avez reçus, qu'il n'en eût été ni plus ni moins. Mais graces au ciel de ce qu'un pareil malheur ne

foit pas arrivé chez moi, & de ce que je vois tout à espérer pour votre santé! Cet accident, si Dieu m'exauce, produira même un très grand bien, pour peu que vous réfléchissiez sur les désagrémens d'un si vilain métier. J'aurai sans doute le plaisir de vous voir retourner dans le sein de votre famille, & dans les bras de vos amis, probablement très-affligés de votre perte, & qui le leroient bien plus encore, si le danger que vous courûtes hier leur étoit connu. Ciel! quelle barbarie! Puissent-ils l'ignorer toujours!.... Allons, monsieur, prenez courage: renoncez à cette infame profession. Je suis au fait de votre histoire; je sais ce qui vous a jetté dans le désespoir. Courage! dis-je; pour une de perdue, cent de retrouvées. Un jeune homme, fait comme vous, pourroit-il manquer de maîtresses? A votre place, moi, je verrois pendre la plus belle avant que de songer à m'enrôler pour fes beaux yeux.... Ah!ah! vous rougissez! vous croyez donc que je ne sais pas tout?.... Eh! non, nous ne connoissons pas Miss Sophie! On ne sait pas que vous l'aimez .... On ne fait pas .... Non, fans doute; & c'est peut-être un rêve que j'achève ....

Que dites-vous? s'écria Jones, frappé d'étonnement. Ciel! connoîtriez-vous Sophie?

Si je la connois! s'écria l'hotesse à son

tour. Combien de fois n'a-t-e'le pas ! reé ici?.... Avec sa tante apparemment? repliqua Jones .... Avec que donc? lui de Thotesse. Allez, allez, nous conno sons depuis longtems la vieille dame. L'faur en convenir, Miss Sophie est charmante, & je suis bien de votre goût.... Charmacte! interrompit Jones .... Dites . adocable! Dites que ses attraits, que sa veru, que sa douceur, sont dignes de l'hommage de tous les cœurs, même des plus téroces.... Mais pourrois-je penfer que vous consulfiez ma Sophie? .... Je voudrois, dit l'hitelle, qu'elle vous fût à tous égards a sti connue qu'à moi. Ah! que n'euffiez-vous pas donné pour être affis, ainsi que moi. dans sa ruelle? Quelle peau! quelle fraicheur! que d'attraits! quelle taille!.... Ce lit, ce même même lit pourroit en dire des nouvelles .... Ce lit? s'écria Jones avec transports.... Quoi! se peut-il que Sophie ait couché ici?

Ici, ici, oui, dans ce lit, dans ce lit même, répondit l'hotesse; & plût au ciel qu'elle y sût encore! elle n'en seroit peut-être pas si fâchée, malgré tout ce qu'on a voulu me faire entendre; car elle m'a souvent parlé de vous ... Oh! pour le coup, vous me stattez, interrompit-il. Se seroit-elle abaissée jusqu'à se souvenir, jusqu'à parler du malheureux Jones? .... J'abhorre le mensonge, répondit l'hotesse; tout ce

 $\mathbf{L} \mathbf{v}_{\mathbf{i}}$ 

que je sais, c'est que ce nom est souvent forti de sa bouche, & toujours de façon à me faire penser que son cœur en secret en disoit plus encore. O ma chere dame! s'écria Jones, en l'embrassant, serai-je jamais digne d'occuper ce cœur? Tout en elle est bonté, tout en elle est adorable, tout en elle est généreux! Un misérable tel que moi étoit-il né pour troubler un instant le repos d'un cœur tel que le sien ? Serois-je assez hai du ciel pour avoir à me reprocher un tel crime? moi, qui braverois tous les maux que l'ennemi du genre humain peut inventer pour se venger de nous, si je croyois hâter l'esset du moindre des vœux de Sophie! moi qui, dans l'abyme du malheur même, me croirois assez fortuné, si je pouvois la voir heureule!

Elle en est convaincue, lui dit l'hotesse: apprenez même que je vous ai peint à ses yeux comme le plus sidèle & le plus tendre des amans.... Mais, madame, lui dit Jones, en l'interrompant, apprenez=moi, de grace, depuis quand j'ai le bonheur d'être connu de vous? Quant à moi, je rappelle en vain ma mémoire: je n'eus, je crois, jamais celui de vous connoître.

Oh! vous étiez trop jeune encore, lui dit-elle, pour vous fouvenir du tems où je vous ai maintefois tenu sur mes genoux chez le plus digne des gentilshommes du

canton .... Quoi! repliqua Jones. Monfieur Alworthy est aussi connu de vous?.... Sans doute, dit-elle. Eh! qui ne le connoît pas ? Est-il quelqu'un dans le pays. à qui son nom & son bon caractère ne soient point en vénération?.... Sa réputation s'étend sans doute bien plus loin encore, répondit Jones; mais le ciel seul connoît toutes les vertus de ce grand homme; le ciel seul connoît toute l'excellence d'un cœur dont il n'a gratifié la terre que pour lui donner une idée de la divinité. Les hommes font aussi ignorans dans ce genre sublime de bontés, qu'ils sont indignes de les ressentir; mais personne n'en fut jamais plus indigne que moi. Moi qu'il avoit pris plaisir d'élever si haut, après m'avoir, comme vous le savez sans doute, recueilli dans la boue! moi, pauvre & infortuné bâtard, qu'il avoit adopté, qu'il avoit daigné prendre pour son fils, & qui étois traité de même; j'ai osé lui manquer! j'ai été assez imprudent, ou plutot assez malheureux, pour mériter de lui déplaire! Mais que dis-je? oui, je l'ai en effet mérité, je l'ai trop mérité, madame; je ne serai jamais affez ingrat pour ofer croire qu'il ait pu commettre une injustice à mon égard. J'étois sans doute punissable; il a dû me chaffer pour jamais de chez lui; je n'ai rien à reprocher qu'à moi-même .... Ah! jugez maintenant si je suis si condamnable de

## 254 TOM JONES,

m'être fait soldat, sur-tout dans l'état désespéré de ma fortune .... Jugez-en par vous-même: la voilà toute entiere.

A ces mots, il tira une bourse de sa poche, qui, jettée sur la table, sit si peu de bruit en tombant, que l'hotesse crut notre héros encore moins opulent qu'il ne l'étoit en esset.

Ce discours, terminé par une démonstration si évidente, produisit le plus grand esset sur l'esprit de l'hotesse. Monsieur, lui dit-elle froidement, chacun, mieux que personne, sait le parti qui lui convient le mieux .... Mais écoutons; n'ai-je pas entendu sonner? Oui, c'est moi qu'on appelle .... Attendez; j'y suis .... Ce sont des étrangers, sans doute .... Adieu, monsieur: si vous avez besoin de quelque chose, je vous enverrai la servante.

Ces mots étoient à peine prononcés, que l'hotesse avoit quitté la chambre, &

dégringoloit les escaliers.



#### CHAPITRE II.

## Eclaircissemens.

'INDUISONS personne en erreur. Des lecteurs pourroient croire que cette bonne hotesse étoit en effet instruite & des amours & des avantures de Jones. Elle n'en savoit pas un mot. Le lieutenant lui avoit dit que le nom de Sophie avoit occasionné la querelle où Tom avoit été blessé; il n'en avoit pas fallu davantage pour la mettre sur les. voies d'apprendre le reste de la bouche de Jones même, & d'en tirer tout le parti que l'on a vu dans le dernier chapitre. La curiosité tenoit un rang considérable parmi les qualités de cette femme : elle fouffroit peu volontairement que ses moindres hôtes la quittassent sans qu'elle sût instruite de leur nom, de leur famille & de leurs facultés.

Dès qu'elle sut partie, Jones, sans s'appercevoir de la vivacité de sa retraite, ne s'occupa que de l'idée de se trouver dans le même lit où sa chere Sophie avoit couché. Quelle source d'images tendres & riantes! & que nous aurions beau jeu à détailler tous les plaisirs que dut notre héros à la chaleur de son imagination, si nous

ne faisions pas réflexion que les amans de ce genre ne feront sans doute que la moindre partie de nos lecteurs!

Il étoit encore dans cet heureux délire, lorsque le chirurgien arriva pour panser sa blessure. Le docteur ne pouvoit manquer de trouver le pouls du malade un peu ému. Il avoit d'ailleurs appris dans la cuisine, que Jones n'avoit pas dormi la nuit : c'en fut assez pour déclarer que Tom étoit en grand danger, & que le seul moyen de prévenir les ravages de la fievre étoit de saigner de nouveau le malade. Mais Jones, qui ne croyoit plus l'être, pria le chirurgien de se contenter de lui panser la tête.

Le Frater étoit entêté, il insista. Jones ne l'étoit pas moins, il tint bon. Le premier céda enfin, en déclarant qu'il ne répondoit pas des conséquences dangereuses qui suivroient le refus du malade, & en le priant de reconnoître du moins en tems & lieu que lui-même s'étoit opposé au remede qui pouvoit seul le guérir. Tom le promit, & le docteur, en s'en allant, ne manqua pas de faire part à l'hôtesse de l'obs-

tination du jeune gentilhomme.

Mais cette femme, en revanche, n'eut rien de plus pressé que de lui apprendre dans quelle erreur ils étoient tombés tous les deux sur la naissance & les facultés de Jones, fans oublier son bannissement de chez M. Alworthy, bien moins encore la OU L'ENFANT TROUVÉ. 257 crainte où elle étoit d'en être pour l'écot

de cet avanturier, & monsieur le docteur

pour ses peines.

Quoi! s'écria le chirurgien, en colere, j'ai pu souffrir patiemment qu'une pareille espece voulût m'apprendre mon métier, & résister à mes ordonnances? Je me serai laissé insulter par un drôle qui ne me payera pas?.... Je suis charmé d'avoir été averti à tems: nous verrons bientôt ce qui en sera.

A ces mots, il remonte à la chambre de Jones, en ouvre brusquement la porte, réveille le pauvre garçon, qui, plongé dans un prosond sommeil, étoit délicieusement occupé de sa Sophie .... Prétendez - vous que je vous saigne, ou le resusez-vous ? cria-t-il, d'une voix tonnante.

Je vous ai déjà dit que non, répondit Jones, en étendant les bras .... Ét plût au ciel que vous ne m'eussiez pas arraché

<sup>2</sup>u fommeil le plus doux que je goûtai

Bon, bon! repliqua l'autre, le fommeil, ainsi que le manger, est souvent fatal à plus d'un malade. Encore un coup, & pour la derniere fois, voulez-vous être saigné tout à l'heure?

Eh bien, pour la derniere fois, lui cria Jones, je vous répéte que je ne le veux

point.

En ce cas, je vous abandonne: & je

## 258 TOM JONES,

m'en lave les mains, s'écria le docteur. Mais payez-moi les peines que j'ai déjà prises. Deux visites à cinq schellings chacune, deux pansemens idem, & un demiécu pour la saignée. J'espere, lui dit Jones, que votre intention ne seroit pas de m'abandonner dans l'état où je suis .... Et je vous réponds, moi, que mon intention est telle, dit brutalement le docteur. En ce cas, répondit Jones, vous êtes un maraud; sortez d'ici dans l'instant même: vous n'aurez pas un sou de moi.

Fort bien! s'écria le chirurgien, à qui l'air & le ton de Jones en avoient un peu imposé; j'étois bien sot de m'inquiéter tant .... La belle chienne de pratique! A quoi pense l'hotesse, de m'appeler pour de

tels vagabonds?

Ces derniers mots furent prononcés en fuyant. Mais Jones, bien loin d'en être ému, se rensonça dans son lit, pour tâcher d'y retrouver & son sommeil & son rêve.

#### CHAPITRE III.

Arrivée d'un barbier, digne confrere de celui de BAGDAD, & de celui de don QUICHOTTE même.

HORLOGE avoit frappé cinq heures, lorsque Tom Jones se réveilla en sursaut, après en avoir dormi sept. Ce sommeil avoit tellement rafraîchi son sang, & si bien réparé ses sorces, qu'il se trouva en état de s'habiller, & de descendre dans l'hotellerie. Il ouvrit son porte-manteau, en tira du linge blanc & un habit complet; après quoi, sentant que son estomac exigeoit de lui quelque ressouvenir, il passa une robe de chambre, dans l'intention de faire un tour à la cuisine.

L'hotesse étoit au bas de l'escalier. Tom l'aborda civilement, en lui demandant ce qu'elle avoit pour dîner. Pour dîner! lui dit-elle: il est ma soi tems d'y penser. Ignorez-vous qu'il est cinq heures passées? .... Eh bien, pour souper, soit, repliqua Jones: peu m'importe, pourvu que je mange bientôt, car je n'eus en vérité jamais tant d'appétit. Il n'y a plus rien ici, repartit l'hôtesse, à moins que vous ne vouliez vous contenter d'un morceau de bœus froid aux carottes, car il n'y a plus

de feu dans la maison : il faut vivre de ce qu'on trouve, & plus d'un seigneur de ma connoissance fait ses choux gras de ce ragoût .... Je compte aussi en faire les miens, lui dit Jones; mais de grace, daignez le faire réchauffer.

La politesse & la douceur de Tom, lui gagnoient tous les cœurs : l'hôtesse, à demi désarmée, ne put le refuser, & ajouta même, avec un demi-sourire, qu'elle étoit charmée de le voir si bien rétabli. Cette femme, au fond, n'étoit pas absolument méchante: mais elle aimoit si tendrement l'argent, que l'ombre seule de la pauvreté lui donnoit de l'humeur.

Jones alors remonta dans sa chambre, pour s'habiller & se faire raser, tandis qu'on

préparoit son dîner.

Le barbier qu'on lui envoya étoit d'un caractère unique, & d'une familiarité si finguliere, qu'elle lui rapportoit chaque jour un revenu passablement honnête, de soufflets (par exemple), de coups de pied au cul, & autres politesses semblables, de la part des étrangers qui savoient assez peu leur monde pour ne point goûter ses plaifanteries. Le petit Benjamin ( c'étoit son nom) n'en étoit pourtant pas plus sage; & quoique ses petites libertés eussent éte souvent mal accueillies, la passion de faire le gentil étoit si fort enracinée en lui, qu'il étoit incapable de taire une idée bonne ou

nauvaise, dès que l'occasion se présentoit le la mettre au grand jour. Il avoit encore l'autres singularités dans le caractère, dont e ne ferai pas mention, pour laisser au acteur le plaisir de les discerner lui-même mesure qu'il fera une plus ample con-

oissance avec ce rare personnage.

Jones, qui avoit des raisons pour être npatient d'être habillé, & qui s'apperceoit que le barbier ne finissoit pas de lui avonner le menton, le pria enfin de vouoir bien se dépêcher. A quoi l'autre réondit grâvement ( car de sa vie il n'aoit ri).... Festina lenté est un adage que ai appris longtems avant que d'avoir touhé le rasoir.

L'ami, repliqua Tom, j'apperçois que ous êtes favant. Pauvre favant! dit le arbier, non omnia possimus omnes. Enore! dit Jones : je crois parbleu qu'il réite des vers! Pardonnez-moi, monsieur, it Benjamin; non tanto me dignor honore.... it en procédant à son opération: monteur, ajouta-t-il, depuis que je me mêle e la barberie, je n'ai trouvé que deux aisons qui la justifiassent; l'une, le desir l'avoir de la barbe, l'autre, celui d'en tre débarrassé. Et j'oserois conjecturer, non cher monsieur, que l'un de ces moss vous a sans doute engagé à en tâter, n'y a pas encore longtems, pour la remière fois. Sur mon honneur, vous

## 262 TOM JONES,

avez très-bien réuffi! On peut dire de la vôtre, qu'elle est tondendi gravior. Et moi, je conjecture, lui dit Jones, que vous êtes un drôle de corps.

Vous vous trompez, répondit le raseur; je suis trop attaché aux matieres philosophiques: hinc illa lacryma! monficur, voilà d'où vient mon infortune : trop de favoir a causé ma ruine. Eh! comment donc cela? répondit Jones. Hélas! monsieur, repliqua le barbier, c'est ce qui m'a fait déshériter par mon pere. Il étoit maître à danser : j'ai su lire avant que de favoir danser; il m'a pris en grippe; mes freres ont eu tout son bien; il ne m'a pas laissé un sou!.... Souhaitez-vous que je rase les tempes?.... Ciel! me trompai-je? je crois voir hiatus in manuscriptis! .... On m'a dit que vous alliez à la guerre: mais je n'y vois point d'apparence..... Pourquoi donc? lui dit Jones.

C'est, répondit le barbier, que je vous crois trop sage pour y porter une tête sélée: j'aumerois presque autant porter du charbon à Newcastle [1].

charbon à Newcastle [i].

Par ma soi! s'écria Tom, tu m'as l'air d'un franc original, & je t'aime de cette humeur. Viens boire un coup avec moi:

<sup>[1]</sup> Ce pays est très-abondant en mines de

OU L'ENFANT TROUVÉ. 263 après dîner je serai charmé de te connoître mieux.

Ah! mon cher seigneur, dit le barbier, pour peu que la chose vous plaise, je suis homme à faire plus encore. Que serastu, l'ami? répondit Jones. Eh! parbleu, je vous aiderai, s'il le faut, à vuider la bouteille, repliqua le petit Benjamin: j'aime les bons cœurs, moi; & de même que vous m'avez jugé un drôle de corps dès le premier coup-d'œil, de même, ou toutes les règles de la physionomie me trompent, ou je crois voir en vous l'un des meilleurs cœurs qui soient au monde.

Jones, qui pendant tout ce colloque, avoit achevé de s'habiller, descendit alors à la cuisine, mais avec une figure plus séduisante, ou je me trompe fort, que celle de cet Adonis jadis tant célébré par les poètes. Le cœur de notre hôtesse y sut cependant insensible; le rapport de ses charmes avec ceux de Vénus, étoit si dissemblable, qu'il n'est pas tout-à-sait étonnant que leurs goûts ne sussement.

Tom, après avoir mangé de grand appétit, demanda une bouteille de vin, en attendant le barbier, qui ne tarda pas à venir, & qui feroit arrivé bien plutôt, s'il n'avoit pas été occupé à écouter l'hôtesse, qui, après avoir rassemblé un cercle de son voisinage, racontoit, dans sa cui-

d'ici?.... Vuidez votre verre, monsieur le barbier, lui dit Tom un peu ému, &

trêve de questions, je vous prie.

Le barbier, après s'être beaucoup excusé, protesta que l'intérêt seul qu'il prenoit à la réputation de monsieur Jones. l'avoit rendu affez hardi pour le questionner. Il lui apprit alors tout ce qu'il venoit d'entendre dans la cuisine, de la part de l'hôtesse, ainsi que la façon dont il avoit confondu cette femme & ses auditeurs. Personne au monde, ajouta-t-il, monfieur, ne vous respecte plus que moi, depuis l'excès de votre générofité envers George le garde-chasse, dont j'ai été instruit, ainfi que toute la province, où votre nom est cher à tous les cœurs qui ne sont point ingrats. Pardonnez donc encore un coup à mon zèle, & non à ma curiofité. des interrogations que lui seul a fait naître: j'aime les cœurs tels que le vôtre, & ce que j'ai dit est parti du mien , amoris abundantia erga te.

Les infortunés sont sensibles: la moindre marque d'amitié trouve toujours leur cœur ouvert. Celui de Jones étoit naturellement bon: qu'on ne s'étonne donc pas s'il ne tarda guere à se trouver mieux disposé en faveur du petit Benjamin. Les bribes de latin que cet homme lâchoit à chaque instant, assez mal-à-propos, n'offroient qu'un ridicule aux yeux de Tom,

& lui prouvoient en même tems que l'éducation de ce barbier avoit été moins négligée que celle de la plupart des gens de son état : ses saçons même l'indiquoient encore davantage; ainsi Jones crut, en sin de cause, pouvoir se consier à lui.

Il lui raconta même toute son histoire, à quelques circonstances près : celle, par exemple, qui avoit occasionné son démélé dans le bois avec Tuakum; & termina son récit par la résolution qu'il avoit prise d'aller servir sur mer : résolution qu'il auroit réellement essectuée, si la rebellion nouvellement élevée dans le nord d'Angleterre, en changeant ses desseins, ne l'avoit pas conduit dans le village où il se trouvoit mamtenant.

Le petit Benjamin, après lui avoir accordé toute l'attention dont il étoit capable, conclut, de cette histoire, que Jones avoit certainement été calomnié & trahi auprès de son biensaiteur par quelques ennemis secrets. Il n'étoit pas probable, selon lui, qu'un homme aussi généreux & aussi équitable que M. Alworthy, se sût si promtement détaché d'un jeune homme qu'il aimoit avec tant de tendresse, sans le concours de quelqu'intrigue tramée dans les ténèbres, pour perdre l'innocent & malheureux Jones.

. Ce sentiment étoit trop à l'avantage de M. Aworthy, par conséquent trop con-

forme à la façon de penser de M. Jones sur le compte de ce seigneur, pour n'être point avidement adopté. Le plaisir qu'il en ressentit le disposa bien mieux encore en faveur du barbier, qui, bientôt enhardi par les caresses de Tom, osa le prier de vouloir bien achever de satisfaire sa curiossité, en lui disant le nom de cette aimable amante, seule cause de ses malheurs.

Tom y réfléchit un moment; puis, en prenant tout-à-coup son parti : vous en savez trop dès à présent, lui dit-il, pour vous cacher le reste; & puisque ce nom, comme j'ai tout lieu de le craindre, n'est peut-être déjà que trop connu pan ma soiblesse, apprenez donc que celle que j'adore est l'incomparable.... Sophie Western!

Proh Deûm atque hominum fidem! M. Western auroit-il déjà une fille en état

d'être mariée ?

Oui, mon cher Benjamin, lui dit Jones, &, qui plus est, une fille digne des vœux d'un monarque même: l'univers ne vit jamais rien de si beau.

Mais c'est là son moindre mérite: sa honté, ses vertus surpassent sa beauté. Hélas! dussai-je la louer pendant un siecle entier, j'oublierois sans doute encore la

moitié de ses charmes.

M. Westerna déjà une fille à marier? s'écria de nouveau Benjamin, lui que j'ai vu pas plus haut que cela!.... Tempus edax regum?

## ou l'Enfant Trouvé. 269

La bouteille étoit sur ses fins : le barbier insista pour payer la sienne. Jones s'y opposa, en se rappelant son mal de tête, & pour lequel il n'avoit peut-être déjà que trop bu. Avant que de remonter dans son appartement, il pria le barbier de lui procurer quelques livres pour s'amuser en attendant le sommeil. Des livres? s'écria Benjamin. En quelle langue? J'en ai de latins, j'en ai d'anglois, & tous très-curieux : Erasmi Colloquia, Ovidius de Triscibus, Gradus ad Parnassum, tous auteurs excellens: ceux-là vous plairoient-ils? Quant aux anglois, ils font en moins bon ordre. J'ai cependant un volume des Chroniques de Stowe : le sixieme de l'Homere de Pope; le troisieme du spectateur; le second tome d'Echard; le Crastman, Robinson Crusoé, Thomas à Kempis presque complet; & deux tomes de Brown.

Envoyez-moi ces deux derniers, lui dit Jones; je ne les ai pas lus, & l'on m'en a dit du bien. On a raison, s'écria le barbier. Tom Brown est un des grands génies & des plus singuliers que l'Angleterre ait produits. Vous les aurez dans la minute..... Mais, croyez-moi, ne lisez pas longtems; tâchez plutôt de reposer.... Adieu, mon cher monsieur; demain je reviendrai vous voir; comptez sur mon tendre attachement, & plus encore sur toute ma dis-

crétion.

#### CHAPITRE V.

## Nouveaux talens du petit BENJAMIN.

LE lendemain, à son réveil, Tom ressentit quelques inquiétudes sur la désertion de son chirurgien: sa tête n'avoit pas été pansée depuis deux jours; il en craignoit les suites. De renvoyer chercher homme, cela n'étoit plus praticable : d'en prendre un autre, si tant est qu'il y en eût dans le village, cet autre pouvoit être instruit déjà par le premier : tous ces mesfieurs se soutiennent en pareil cas; comment faire? Le garçon du cabaret le tira d'embarras en l'affurant que personne n'étoit plus propre à lui rendre service, en cette occasion, que celui qui l'avoit rasé la veille. Le petit Benjamin! s'écria Jones. tout étonné .... Lui-même, répondit le garçon : c'est, de tous les chirurgiens du canton, celui qui fait les plus belles cures. En ce cas, courez donc le chercher.

Benjamin, instruit que c'étoit en qualité de chirurgien qu'il étoit maintenant mandé, s'habilla en conséquence, prit une toute autre mine que celle qu'il avoit la veille, en portant un bassin sous son bras, & entra dans l'hôtellerie d'un air à se faire regarder

comme un important personnage.

Ah! ah! mon cher raseur, s'écria Jones, vous vous mêlez, à ce que je vois, de plus d'un métier? Eh! que ne me disiez-vous cela hier au soir? La chirurgie, répondit grâvement Benjamin, est un art, & non pas un métier. La raison pourquoi je ne vous ai pas dit que je la prosessois, c'est que vous étiez déjà dans les mains d'un autre, & que je n'aime pas à courir sur les brisées de mes confreres: ars omnibus communis. Mais voyons maintenant de quoi il s'agit: quand j'aurai mis le nez dans votre tête, je vous dirai ce que j'en pense.

Quoique Tom n'eût pas grande idée de sa science, il soussir pourtant que la barbier visitât sa blessure: ce qui ne sut pas plutôt fait, que Benjamin se tut, en laissant échapper un soupir.

Ne cherchez point à m'effrayer, lui dit Jones, bien moins encore à me flatter malà-propos; dites-moi nettement ce que vous augurez de mon état.

Est-ce en chirurgien, est-ce en ami, lui dit Benjamin, que vous voulez que je réponde? En ami, répliqua Jones. Sachez donc, lui dit le raseur, qu'il faudroit beaucoup d'art pour empêcher cette plaie d'être guérie avant qu'il soit trois jours. Voici un emplâtre qui ne vous coûtera pas plus qu'à moi: si vous voulez vous y sier, je réponds de vous corps pour corps.

## 72 TOM JONES,

Tom consentit à tout; l'emplatre sut bientôt prêt, & le pansement terminé.

Maintenant, s'écria Benjamin, j'abandonne la dignité; car elle est nécessaire aux gens de la profession que je viens d'exercer, sans quoi nous n'en imposerions jamais. Vous ne sauriez imaginer combien l'air grâve & résléchi ajoute aux poids de nos décisions. Un barbier, sans que sa dignité en soussire, voit rire ses pratiques; l'autre aime mieux les voir pleurer.

Jones, de plus en plus enchanté du caractere de Benjamin, présuma que l'histoire de cet homme étoit digne d'être entendue: en conséquence il le pria de la lui raconter. Le barbier, qui aimoit à parler, & qui étoit ravi qu'on l'en priât, serma la porte de la chambre, & s'étant rapproché de Jones avec un air sévère...... Vous voulez, dites-vous, que je raconte mon histoire? Eh bien, sachez que je revois en vous le plus grand de mes ennemis.

Qui ? moi! s'écria Jones: qui ? moi! votre ennemi?.... Je ne vous vis, je crois jamais..... Calmez-vous, lui dit Benjamin, je ne fuis pas le vôtre. Si vous avez causé tous mes malheurs, vous étiez un enfant, je ne saurois vous en vouloir..... N'auriez-vous pas conservé quelque idée d'un certain Partridge, qui eut autresois l'honneur de passer pour votre pere, & dont ce titre a causé la ruine...... J'en ai beaucoup

oui parler, lui dit Jones, & je me suis touiours cru son fils. Vous le voyez, ce malheureux Partridge...... Vous n'êtes point mon fils. Ciel! qu'entends-je? s'écria Tom: eh!qui donc est mon pere? & comment se peut-il qu'un faux soupçon vous ait causé tous les maux dont je ne suis que trop instruit?..... Ce qui nous surprend le plus, lui dit gravement Benjamin, n'en est très - fouvent pas moins vrai. Mais, quoiqu'il soit assez dans la nature de l'homme de hair la cause même innocente de ses malheurs, je suis d'un tempérament dissérent. Je vous ai même aimé depuis que la noblesse de vos procédés envers George (le garde-chasse) est parvenue jusqu'à moi; & ce que je trouve en effet d'extraordinaire dans notre rencontre, me persuade intimément que vous êtes né pour m'indemniser de tout ce que j'ai souffert à cause de vous. J'ai même fait trois rêves consécutifs & très-suivis, qui m'annoncent une grande fortune, que je suis résolu de chercher, à moins que vous n'ayez assez de cruauté pour vous y opposer.

Je serois enchanté, répondit Jones, d'en être l'instrument, & de pouvoir vous rendre plus heureux que je ne vous rendis miférable. Je n'y vois pourtant, du moins pour le présent, pas grande apparence. N'importe, disposéz de tout ce que je puis.

Je vous prends au mot, repliqua Benja-

min: toutes mes prétentions se bornent à vous suivre à la guerre. Que dis-je? ce desir est si violent en moi, que si vous m'alliez resuser, vous tueriez d'un seul mot un barbier, &, qui pis est, un chirur-

gien.

Jones, après l'avoir assuré en riant qu'il se croiroit trop coupable envers le public. employa toutes les raisons que la prudence put lui suggérer pour détourner Benjamin d'un projet aussi chimérique. Son éloquence fut perdue: le barbier, que nous appellerons désormais Partridge, insista sur ses rêves, en fit tout le détail, & ne voulut pas se désister de son dessein. Notre héros. qui avoit concu de l'amitié pour lui, eut recours au dernier remede. Vous croyez peut-être, lui dit-il, en état de vous faire dès à présent une espece de sort? vous vous trompez, mon cher ami, & en voici la preuve. A ces mots, Tom, après avoir vuidé sa bourse sur la table, & dans laquelle il se trouvoit à peine dix guinées, déclara à Partridge que c'étoit exactement toute sa fortune.

Mais Partridge, dont les espérances n'étoient fondées que sur l'avenir, ne parut que médiocrement ému de la modicité des finances de Jones. Je suis, dit-il, un peu plus opulent que vous. Prenez tout ce que j'ai; je ne prétends pour toute grace, que celle de vous suivre en qualité de domesOU L'ENFANT TROUVÉ. 275 tique. Nil desperandum est Teucro duce, & auspice Teucro.

Mais l'offre généreuse de Partridge, eu égard à l'argent, su absolument resusée

par Jones.

Il sut délibéré entr'eux de partir dès le lendemain matin. La seule difficulté qui les retînt encore, ne provenoit que de l'embarras que leur causeroit le porte-manteau de Jones, un peu trop lourd pour ne pas exiger un cheval.

Partridge proposa de ne se charger que du linge, & de laisser tout le reste chez lui. L'expédient sut adopté; & le barbier quitta son nouveau maître, dans l'intention d'aller tout préparer chez lui pour le départ du lendemain.



## CHAPITRE VI.

Autres raisons, qui justifient encore mieux la conduite de PARTRIDGE, que celles du chapitre précédent.

OUOIQUE Partridge fût le plus superstitueux des mortels, il ne se seroit peut-être pas si aisément déterminé à suivre Tom dans son expédition militaire, si l'espoir du butin, à la suite de quelque bataille, ne

l'eût pas violemment tenté.

Ajoutons à ceci que Partridge, après avoir profondément réfléchi sur l'histoire de Jones, ne pouvoit concevoir que M. Alworthy eût ainfi chassé son fils ( car il croyoit fermement que Tom l'étoit) pour des raisons aussi légeres que celles dont on venoit de lui faire part. Il avoit par conséquent conclu que tout ceci n'étoit que pure fiction, & que le libertinage de Jones, dont il avoit souvent our parler, étoit la seule cause qui lui eût fait déserter la maison paternelle. Cette idée s'étoit fortifiée dans la tête du barbier. Il avoit senti que s'il pouvoit parvenir à disposer insensiblement ce jeune homme à retourner chez son pere, ce seroit un service assez signalé pour lui mériter sa grace auprès de M. Alworthy. En poussant encore plus loin ses espérances,

### OU L'ENFANT TROUVÉ. 277

le spéculatif barbier se voyoit déja accueilli, récompensé & enrichi dans le château de son ancien maître; il alloit enfin passer le reste de ses jours en paix au sein de sa patrie, qu'il aimoit intérieurement mille sois plus que ne sont certains déclamateurs de ce pays, qui semblent ne respirer que cet unique sentiment.

Quant à Jones, il se croyoit trop convaincu du zele & de l'amitié de Partridge, pour oser soupçonner que quelque vue intéressée pût corrompre la pureté de ses intentions. Né très-peu désiant, il n'étoit pas assez âgé pour l'être devenu. Si la désiance n'est point née avec nous, c'est l'âge qui la

donnê.

Le lendemain, au point du jour, le diligent Partridge étoit à la porte de Jones, le bissac sur le dos, & tout prêt à partir. Ce meuble étoit son ouvrage; car il joignoit encore à tous ses autres talens celui d'être tailleur. Son linge étoit empaqueté, il en sit autant de celui de Jones, & sortoit déja chargé des nippes superssues de son maître, qu'il comptoit aller serrer chez lui, lorsqu'il se vit arrêté par l'hôtesse, qui lui déclara nettement que l'usage immémorial de son hôtel étoit qu'il n'en sortit pas un chausson que la carte ne sût payée.

Partridge, indigné de l'affront, rappela en vain toutes ses qualités, & lâcha beaucoup de latin. Mais l'hôtesse, serme sur

l'étiquette du logis, fut inébranlable. Il fallut se résoudre à payer, &, qui pis est, à se voir vivement écorché. Après quoi nos deux voyageurs quitterent la maison, sans qu'on daignât seulement s'abaisser jusqu'à leur souhaiter un bon voyage.



#### CHAPITRE VIL

Où le traducteur françois parle seul.

AUTEUR anglois, après avoir conduit Tom & Partridge jusqu'à Glocester, sans aucune avanture digne d'être transmise à la postérité, les fait dîner dans une fameuse auberge, dont l'hôtesse, aussi aimable que polie, fait un très-honnête accueil à monsieur Jones, qui a même le plaisir de dîner avec elle. Deux autres voyageurs se trouvent dans la même hôtellerie. L'un est ce même Procureur que nous avons yu, dans le premier volume, venir annoncer à M. Alworthy, malade alors, la mort de madame Blifil sa sœur, & qui étoit resté trop peu de tems au château, pour connoître Tom Jones. Le nom de ce procureur est Dowling. L'autre personnage est un soidisant avocat, au fond, courtier d'affaires, tranchant de l'important, que le hasard ou le besoin avoit quelquesois conduit dans la cuifine de M. Alworthy, fans pourtant qu'il eût jamais eu l'honneur de parler au maître de la maison.

Ce dernier personnage, piqué de n'être pas assez accueilli par Jones, qui ne se rappela pas de l'avoir jamais vu, attend qu'il soit sorti de table, pour le peindre aux yeux

de l'hôtesse avec les plus noires couleurs. Le Procureur, qui, malgré lui-même, a pris quelque amitié pour Tom, s'efforce en vain de le défendre, en assurant l'hôtesse qu'il n'a jamais oui parler qu'en bien de ce jeune homme. L'autre affirme. & par serment, qu'il n'a rien dit que de vrai, & qu'il n'ait appris d'original au château de M. Alworthy, d'où, si l'on veut l'en croire, il ne fait que de revenir. Le procureur reste muet, ronge ses doigts, paie son écot, & part. Le médisant, content de sa victoire, ne tarde pas à en faire autant. & laisse l'hôtesse très-indisposée contre Jones, qui en rentrant dans la chambre pour prendre du thé avec elle, se voit durement refusé. Ce changement d'humeur dans une femme que Jones avoit trouvée très-affable au dîner, le surprend, & l'offense au point de ne vouloir pas rester plus long - tems chez elle. Partridge, qui s'y trouvoit au mieux, objecte en vain que la nuit est prochaine, & propose d'autres bonnes raisons pour ne pas hasarder d'aller plus loin, dans l'obscurité, & sur-tout en hiver. Son maître veut être obéi : il satisfait l'hôtesse, & tous les deux quittent l'hôtelletie.

### CHAPITRE VIII

### Dialogue entre JONES & PARTRIDGE.

L étoit cing heures sonnées (dit l'éloquent auteur anglois, en style beaucoup plus fleuri) lorsque nos deux avanturiers sortirent de Glocester: la nuit même n'eût pas tardé à devenir très-noire, si la lune, alors dans son plein, ne fût tout-à-coup venue éclairer l'horizon.

Tom ne marcha pas long-tems fans porter ses regards sur cette belle & officieuse planette, & sans demander à son compagnon si de sa vie il avoit vu une plus agréable soirée. Le bon Partridge, qui n'avoit quitté qu'à regret l'abondante cuisine de Glocester, étoit trop occupé de son chagrin, pour songer seulement à lui répondre. Notre héros continua l'éloge de la lune, & cita même en sa faveur quelques passages de Milton, celui de tous les poëtes connus qui a parlé le plus sublimement des deux flambeaux célestes. Pour amuser Partridge, il lui raconta même l'histoire rapportée dans le Spectateur, de deux tendres amans, qui, forcés de se séparer, étoient convenus de s'entretenir, quoique trèséloignés l'un de l'autre, en regardant fixement la lune à certaine heure convenue

entr'eux: tous deux très-satisfaits de la seule pensée que chacun d'eux, à l'instant même, envisageoit le même objet. De tels amans, ajouta Jones, en poussant un soupir, avoient probablement des cœurs bien formés pour sentir tout ce que l'amour a de plus fublime & de plus délicat!..... Cela pourroit bien être, lui répondit en murmurant fon compagnon; mais j'envierois encore plus leur bonheur, s'ils étoient insensibles au froid. A mon égard, je suis transi; & si bientôt nous ne rencontrons quelque abri, je pourrai bien laisser mon nez en route. Fi donc! fi donc, encore un coup, M. Partridge! lui dit Jones. Eft - ce là ce courage que vous me vantiez tant hier? Eh quoi! nous allons chercher l'ennemi, & le moindre froid vous effraie! Je desirerois. il est vrai, que dans ce moment - ci quelque bon guide nous apprît lequel de ces chemins nous devons prendre: voilà ma seule inquiétude.... Oserois - je vous proposer un conseil? lui dit Partridge..... Interdum stultus opportuna loquitur... Eh bien. lequel choisiriez - vous? s'écria Jones. Ni l'un, ni l'autre, répondit Partridge, le seul chemin dont nous soyons bien sûrs, est celui qui nous a conduits jusqu'ici: en redoublant le pas, nous nous retrouverons en moins d'une heure à l'hôtellerie de Glocester. Mais si nous allons en avant, Dieu sait si d'ici à demain nous arriverons

### QU L'ENFANT TROUVÉ. 283

quelque part. Vous vous trompez, repliqua Jones; prenons à gauche, je crois entrevoir les montagnes qu'on nous a dit n'être pas éloignées de Worcester; & là, si vous voulez tout de bon me quitter, vous en serez le maître: à mon égard, rien ne pourra me détourner de suivre mon dessein.

Partridge, humilié qu'on pût le suppofer capable de sitôt se rebuter, protesta dans l'instant à Jones que l'intérêt de son ami l'avoit seul fait parler, & qu'il étoit

bien sûr de le suivre par-tout.

Ils marcherent alors quelques instans sans se rien dire. Jones soupiroit, & Partridge bien plus amérement encore, quoique par un autre motif; lorsque notre héros, en s'arrêtant tout - à - coup, & en prenant la main de Partridge: Qui sait, lui dit-il, mon ami, si la plus charmante des créatures n'a pas en cet instant les yeux fixés sur cette même lune que je regarde avec tant de plaisir? Cela pourroit n'être pas..... imposfible, répondit l'autre: mais si les miens étoient dans cet instant fixés sur un bon alloyau, le diable pourroit emporter & la lune & ses cornes avant qu'elle obtint de ma part le plus léger coup d'œil. Cette réponse est bien d'un cannibale! s'écria Jones. Mais, dis-moi, mon cher Benjamin, ne fus-tu jamais amoureux? Hélas, répondit-il en soupirant,

Infandum, Regina, jubes renovare dolorem,

plût au ciel que ce malheur ne me fût jamais arrivé!.... Ta maîtresse étoit donc bien cruelle, lui dit Jones? tu n'en étois donc

pas aimé?

Jugez-en vous-même, monfieur, lui dit Partridge, puisque la chienne ne m'épousa que pour avoir le plaisir de me faire enrager d'autant plus à son aise. Mais, graces au ciel, elle n'est plus; & si j'imaginois qu'elle habitât maintenant dans la lune, ainsi que le prétend certain auteur dont le nom m'est indifférent, la peur de la revoir m'empêcheroit de jamais regarder cet astre. Je voudrois cependant, uniquement par pur égard pour vous, que cette planete bizarre devînt tout-à-coup un miroir, & que votre chere Sophie se trouvât placée vis-à-vis... Ah! cher Partridge, s'écria Jones, quelle heureuse pensée! L'imagination seule du plus tendre des amans a pu la faire naître. O mon ami! que ne puis-je seulement espérer de la revoir un jour? Hélas! mon rêve étoit délicieux : il s'évanouit pour jamais!.... L'excès de mon malheur présent ne peut être adouci que par l'oubli de mon bonheur passé.

Eh, pourquoi? répondit Partridge, pourquoi désespérer de revoir l'aimable Sophie? Si vous vouliez m'en croire, nonseulement vous pourriez la revoir, mais

vous pourriez même la posséder.

Ah! garde-toi, Partridge, de réveiller

OU L'ENFANT TROUVÉ. 285 en moi de pareilles idées : je n'ai déjà que

trop combattu de si fatals desirs.

Ma foi, monsieur, si vous aimez, nonfeulement sans espérance, mais sans desir de posséder votre maîtresse, votre amour est d'un genre que je ne saurois définir. A la bonne heure, lui dit Jones: mais laissons là cette matiere.... Dis-moi pourtant quel étoit ce conseil que tu me proposois dans le moment?

De nous en retourner à Glocester, lui dit Partridge, & là je vous dirai le reste.

Je vous ai déjà instruit de ma résolution, monsieur Partridge.... J'apperçois que la vôtre est de m'abandonner: ne vous contraignez plus; partez, & recevez cette guinée comme un foible garant de ma reconnoissance. Il seroit trop injuste que je vous forçasse d'aller plus loin; &, à vous parler vrai, mon seul desir est d'affronter une mort glorieuse, en servant ma patrie.

Partridge, attendri par la beauté des sentimens de Tom, & convaincu de l'inutilité de ses efforts pour le détourner de sa résolution, imagina qu'il étoit convenable de se taire, ou de l'appaiser par des promesses

réitérées d'un attachement éternel.



#### CHAPITRE VI.

### Etrange avanture.

Nos voyageurs achevoient ce dialogue; lorsqu'ils arrivèrent au pied d'une montagne extrêmement escarpée. Là Jones, s'arrêtant tout-à-coup, & levant la tête, garda quelques instans le filence. Je serois bien tenté, dit-il enfin, de monter au sommet de cette montagne: par ce beau clair de lune, la vue y doit être charmante, & surtout pour quelqu'un qui aime à s'entretenir dans ses idées mélancoliques. A la bonne heure, répondit Partridge: mais si la cime de ce mont est propre à procurer des idées tristes, j'imagine, par la raison contraire, que cette vallée doit en faire naître d'agréables; ainsi trouvez bon que j'y reste. Il ne fait déjà que trop froid ici, sans risquer d'aller nous morfondre encore un peu plus là-haut: cherchons plutôt quelque taniere, où nous puissions nous réchausser, & reprendre des forces.... A vous permis, repliqua Tom: placez-vous seulement à portée de ma voix, & j'aurai soin de vous rappeler à mon retour.

Je me flatte, monsieur, lui dit Partridge, que depuis quelques momens vous ne vous avisez pas d'extravaguer? Pardonnez-moi,

# OU L'ENFANT TROUVÉ. 287

répondit Jones, si tant est que l'envie de monter jusque là haut soit une extravagance. Mais, puisque vous avez tant de froid, je voudrois que vous restassiez ici je serai sûrement à vous avant qu'il soit une heure... Non pas, s'il vous plaît! s'écria Partridge, qui à sa poltronnerie naturelle joignoit encore la crainte des esprits: j'ai fait serment, en quelques lieux que vous alliez, de ne jamais abandonner mon maître & mon ami.

En discourant ainsi, Partridge appercevoit, à travers les arbres, une lumiere qui ne lui paroissoit pas éloignée. Ravi de cette découverte : Ah! monfieur, s'écria-t-il, le ciel exauce enfin mes vœux! je vois une maison, peut-être même est-ce une hôtellerie! Si vous avez pitié de moi, un peu plus que de vous-même, gardons-nous de trop mépriser les faveurs de la Providence. Quiconque habite ces affreux déserts, pour peu qu'il soit chrétien, ne sauroit refuser un petit coin de chambre à des malheureux tels que nous. Tom ne put résister aux pressantes instances de Partridge, & tous les deux dirigerent leurs pas vers l'endroit d'où partoit la lumiere.

Ils trouverent bientôt la porte d'une espece d'hermitage, où Jones frappa, & appela plusieurs fois, sans que personne répondît. Partridge, dont la tête n'étoit remplie que de revenans, de lutins & de

forciers, trembla bientôt de tous ses membres, & commençoit à invoquer toute la cour céleste, lorsqu'aux cris redoublés de Jones, une vieille semme, en montrant sa tête par la lucarne d'un grenier, leur demanda d'une voix tremblante & cassée, qui ils étoient, & ce qu'ils prétendoient d'elle?... Ce sont deux voyageurs égarés, & demi-morts de froid, répondit Tom, qui ne vous demandent rien qu'un asyle & du seu. Qui que vous soyez, repliqua la vieille, vous n'avez point d'assaires ici, & sur-tout à cette heure: ne vous flattez donc pas que je descende.

Partridge, que le son d'une voix humaine avoit un peu rassuré, devint tout-à-coup éloquent: il exagéra pathétiquement souffrances & le danger où il étoit de perdre la vie, ainsi que son compagnon, si la vieille avoit la cruauté de ne pas s'attendrir. Il ajouta même que la personne avec qui il s'étoit égaré, étoit un des plus grands seigneurs de la province, & n'oublia enfin que le seul argument capable de toucher l'inexorable vieille. Tom parla beaucoup moins: mais l'offre d'un demi-écu, jointe à l'élégance de sa figure, que la femme avoit en le tems de parcourir au clair de la lune, diffiperent toutes ses craintes, & la déterminerent enfin à leur ouvrir la porte. Ils trouverent bon feu; & Partridge, au comble de la joie, n'eut rien de plus pressé que

### OU L'ENFANT TROUVÉ. 289

que d'y courir. Mais il étoit à peine réchaussé, que les mêmes idées qui occupoient toujours fa tête, relativement aux enchantemens & aux sortileges, vinrent la troubler de nouveau: & le lecteur ne peut imaginer une figure plus propre à inspirer de pareilles idées, que celle de la vieille, qui se tenoit alors debout devant le timide Partridge. C'étoit le vrai pendant de la sorciere si énergiquement dépeinte par Otway, dans sa tragédie de l'Orpheline; une semme, en un mot, qui, sur la seule physionomie, esit été pendue sous le regne du roi Jacques I.

D'autres circonstances, également effrayantes, se présentoient en soule pour confirmer Partridge dans son opinion. Le genre de vie de cette semme, qui, à ce qu'il croyoit, demeuroit seule en un lieu si désert; une maison dont les dehors sembloient encore trop bons pour elle, & dont le dedans étoit d'une propreté & d'une magnificence surprenante; tout cela lui sembloit si peu naturel, que le diable devoit nécessairement y avoir quelque part.

Jones lui-même n'étoit pas peu surpris de tout ce qu'il voyoit : car, indépendamment de la richesse recherchée des meubles, chaque coin de l'appartement offroit aux yeux des raretés très-dignes d'occuper les regards des plus sins connoisseurs. Tandis que notre ami Tom étoit tranquillement Tome 1.

occupé à regarder ces curiofités, & que Partridge, en se grillant auprès du seu, trembloit de tous ses membres, sans oser, qu'à la dérobée, jeter un œil timide sur la vieille: J'espere, messieurs, leur ditelle, que vous voudrez bien vous hâter de sortir de cette maison : j'attends à tout instant mon maître, & je ne voudrois pas, pour le double de ce que j'ai reçu, qu'il vous rencontrât ici. Vous avez donc un maître, lui dit Jones? Pardon, ma bonne femme! j'avois peine en effet à vous croire maîtresse d'une maison où je vois tant de belles choses. Ah! monsieur, s'écria-t-elle, si la moindre partie de leur valeur étoit à moi, je me croirois trop riche... Mais, encore un coup, ne restez pas plus long-.tems ici; car il va revenir dans la minute!.... Ou'appréhendez-vous donc? interrompit notre héros: pourra - t - il condainner un trait d'humanité aussi louable que le vôtre? Hélas! dit - elle, c'est un homme bien étrange; il ne ressemble en rien aux autres: il n'en veut fréquenter aucun; il les déteste tous, il ne sort presque point, & ne va jamais que la nuit, de peur d'en rencontrer. Mais on craint également de le voir: car son seul aspect est suffisant pour effrayer quiconque ne l'a point déjà vu. On l'appelle, dans le pays, l'homme de la montagne, parce qu'il s'y promène volontiers la nuit; & le diable même n'est pas plus redouté par le peuple... Et je crains toute sa fureur y s'il faut qu'il vous rencontre ici!

Partons, monsieur, dit en stemissant Partridge; je ne sens plus de froid, & me voilà prêt à vous suivre : n'irritons pas le maître de cette bonne femme; elle pourroit sien restentir, & ..... croyez-moi, monsieur, partons ... v la nuit est admirable .... Et vovez-vous ces:pistolets tout le long de la cheminée?.... ils font chargés, fans doute.... & qui fait.... Tais-toi, lui dit Jones, en le regardant de travers: je te garantis de toute respece de danger.... Oh! quant à cet article, interrompit la vieille, il n'a jamais fait de mal à personne: s'il a des armés, c'est pour la fûreté: cette maison a déjà soutenu plus d'un siege, & depuis quelques nuits nous avons cru entendre des voleurs. A mon égard, je nepuis conce voir qu'il n'ait pas encore été assassiné dans ses, promenades nocturnes. Il ne le doit sans dbute qu'à la crainte qu'il a répandue dans l'esprit du peuple. & au pen d'apparence qu'il vaille la peine d'être volé.

J'aurois cru, lui dit Tom, à la vue des raretés qui ornent cet appartement, que votre, maître étoit un voyageur. Aussi l'a-t-il
été, répondit la vieille, ex même très-sameux: il est peu d'hommes plus savans que
lui; & je soupçonne qu'il n'a pas été heureux en amour. Mais, quelle que soit la cau-

Ni

### 192 .. TOM JONES,

fe du train de vie qu'il a choifi, il est sur que depuis trense ans passés que je le sers, il n'a

pas dit quatre mots à personne.

Le plassir de parler avoit sait oublier à la bonne semme que son maître pouvoit arriver à chaque instant; & celui de s'entrete-nir d'un homme si entraordinaire, rendoit Jones aussi abondant en questions, que Partridge en bonnes réssons pour déloger, au plutôt; lorsque la vieille en pâlissant contacoup, s'écria qu'elle entendoit le signal de son maître, & qu'au même instant une autre voix sitentendre ces mots: Allons, vieux coquin, où est son argent? montre-nous tous us trésors, traitre, ou je te brûle la servelle!....

Grand Dieu! s'éoria la vieille, c'est surement quelque voleur qui vient d'attaquer mon maître.... Hélas ! que faire ? ô Dieu! que vais-je devenir ?... Que faire? s'écria Jones: ces pistolets sont-ils chargés? Hélas! mon a monfigura... Au nomidu ciel ane nous massacrez point! (La bonne semute n'avoit point alors meilleure opinion de ceux du dedung que de ceux dudehorg. ) Tom me daigna pas lui répondre; mais, en le fainffant d'un vieux sabre très-large, qui pendoit à la tapisserie, il vola au secours du solitaire. mu'il trouva terraffé par deux hommes . auxquels il demandoit la vie. Tom ne leur fit aucunes questions : mais il tomba fi vivementifur eux avec lon redoutable ometerre. mue les mobras superpolisiones à come acraque.

### ou l'Enfant Trouvé.

fe hâterent de lâcher prise, & de se sauver, en roulant, jufqu'au bas de la montagne. -- si

Jowes, après les avoir reconduits quelques pas, revint au vieux folitaire, qu'il trouva presque sans sentiment, & qu'il sit revenir, en lui marquant combien il prenoit part à son malheur, au cas qu'il sût aussi

blessé qu'on le pouvoir craindre.

L'homme de la montagne ouvrit les yeux, fixa quelques instans notre héros, & s'éeria, en soupirant.... Non, monsieur! non; mes blessures sont peu de chose. & je rends graces à votre pitié.... J'apperçois, monfieur, lui dit Tom, que vous n'êtes pas sans soupcons sur le compte des personges mêmes qui ont eu le bonheur de vous être ici de quelque secours: se ne puis même absolument vous condamner. Rassurez-vous pourtants, wous ne voyez ici que des amis, chamisés d'avoir été affez heureux pour vous défendre. Nous nous étions égarés dans ventois : le froid de cette nuit nous avoit fait chercher quelque soulagement chez vous; &cnous alliens partir, lorsque vos cris nous ont fait voler à votre défense. Voilà votre arme pinonfieur; c'étoit uniquement pour vous servir que je m'en étois emparé: je n'en ai plus besoin; daignez, s'il vous plaît , la reprendre:

Le bon vieillard, après avoir repris fon sabre teint du sang de ses ennemis, jeta un regard de surprise & d'admiration sur notre

béros, poussa un long soupir, & s'écria: Pardon! pardon, jeune étranger! je ne sus pas toujours si désiant, & je ne sus jamais ingrat. Rendez donc graces au ciel, lui dit Jones: c'est lui seul qui vous a préservé. Quant à moi, vous ne me devez rien: l'humanité vouloit que je vous secourusse; j'aurois sait pour un autre ce que j'ai sait pour vous.

Souffrez que je vous envisage un peu mieux, lui dit le vieux solitaire!...Quoi! vous étes homme; & vous connoissez la pitié!....Oui, je commence à sentir que cela peut être. Venez, entrez dans ma chaumière: c'est à vous qué je dois la vie.

La vieille femme étoit partagée entre la crainte que lui inspiroit son maître, & celle qu'elle ressentoit pour lui: Partridge étoit, s'il est possible, encore plus essrayé. L'une pourtant, lorsqu'elle vit son maître accueillir ainsi Tom, commença à se rassûrer: mais l'autre n'eut pas plutôt jeté les yeux sur l'étrange habillement de cet homme, que sa terreur ne connut plus de bornes.

A dire vrai, l'air & l'accoîtrement du solitaire auroient eu droit de troubler une ame plus serme. Figurez-vous la taille la plus haute & la plus décharnée, une barbe de patriarche unie aux traits, les plus marqués de la décrépitude, le tout enveloppé d'une simarre de peau d'âne, & surmonté d'un très-gros bonnet d'ours... c'est à peu près le portrait de l'hermite.

### OU L'ENFANT TROUVÉ. 295

Je crains fort, messieurs, leur dit-il, dès qu'ils surent entrés chez lui, de n'avoir rien à vous présenter maintenant qui soit digne de vous; mes provisions sont médiocres & journalieres. Je puis cependant vous offrir un doigt d'excellente eau-de-vie, que je conferve très-soigneusement depuis trente ans. Tom se disposa poliment d'en boire; & la douceur de son caractere ayant achevé d'établir la consiance dans l'esprit de son hôte, le solitaire lui demanda par quel hasard un homme du rang dont il paroissoit être, se trouvoit égaré à pareille heure, & sur-tout à pied, dans des lieux si déserts?

Souvent les apparences sont trompeuses, répondit Jones; & je ne suis pas plus ce que vous me croyez être, qu'en état de vous dire au vrai dans quels lieux je vais maintenant.

Quel que vous puissiez être, & quels que soient vos desseins, lui dit le vieil hermite, je ne me sens pas moins dans l'impossibilité de jamais reconnoître à mon gré tout ce que je vous dois.

Encore un coup, repliqua Tom, vous ne me devez rien. Que peut-on mériter en hafardant pour son prochain un bien que l'on n'estime plus? Rien n'est maintenant à mes yeux si méprisable que la vie.

Je suis fâché, jeune homme, répondit l'inconnu, qu'à l'âge où je vous vois, vous N iv ayez d'assez fortes raisons pour vous croire si malheureux.

Oui! je le suis, je le suis en esset, monsieur! s'écria Jones; & personne ne le sur jamais davantage. C'est sans doute un ami, peut-être une maîtresse, qui vous causent tant de regrets?

Ah! quels mots ofez - vous prononcer? lui dit en soupirant notre héros. Un seul de ces malheurs est beaucoup plus que suffifant pour déchirer un cœur aussi sensible

que le mien....

J'ai tort, sans doute, interrompit promtement le vieillard: pardon, si, trop indiscrettement curieux, j'ai hasardé de vous déplaire. Hélas! je ne saurois vous condamner, s'écria Jones, & je vais peut-

être risquer de vous déplaire aussi.

Tout ce que je vois en ces lieux, votre genre de vie, les raisons peu communes qui sans doute vous l'ont fair embrasser, la peur que d'étranges malheurs n'en aient été la cause, les bontés que vous daignez me témoigner, & les sentimens que je me sens pour vous; tout me force & m'enhardit à vous supplier de pardonner à des mouvemens curieux qui m'agitent moimeme.

Le vieil hermite soupira encore, & se se tut quelques momens. Delà regardant Jones avec douceur: J'ai lu, dit-il, jadis, qu'une sigure intéressante étoit pour celui

## ou l'Enfant Trouvé. 297

qui la porte la meilleure lettre de recommandation; & dans ce cas, personne, en vérité, ne fut si bien recommandé que vous. Je me croirois pourtant le plus ingrat des hommes, si ce sentiment seul commandoit maintenant à mon cœur; & la plus grande de mes peines est de ne pouyour wous prouver que par des mots toute la vivacité de ma reconnoissance. Si l'histoire d'un malheureux vous paroît digne de votre chriosité, je suis prêt à la satisfaire. & avec d'autant moins de répugnance. que je n'entrevois que trop une espece de conformité dans nos fortunes, qui joint la pitié la plus tendre aux autres sentimens que j'ai si justement conçus pour vous.

Le solitaire alloit commencer son histoire, lorsque Partridge, un peu remis de ses terreurs, crut, pour se rétablir entiérement, ne devoir point laisser oublier cette eau-de-vie de trente ans, si vantée l'instant auparavant par son hôte. Il s'en laissa patiemment verser rasade; après quoi

l'hermite parla ainfi.



### CHAPITRE X.

Histoire de L'HOMME DE LA MON-TAGNE.

JE suis né en 1658, dans un village du comté de Sommerset. Mon pere étoit ce qu'on appelle un bon gentilhomme-fermier. It avoit en propriété un petit bien d'environ 300 livres sterling de revenu, & en avoit pris un autre à serme à peu près de même valeur. Sa prudence & son économie l'eussent mis en état de vivre avec beaucoup d'aisance, s'il n'avoit pas eu une méchante semme, & , qui pis est, une solle, qu'il se vit ensin sorcé de consiner presque absolument dans l'intérieur de sa maison, plutôt que de risquer de se voir ruiner en peu de tems par ses extravagances.

Il eut pourtant de cette moderne Xansipe... (c'étoit aussi le nom de la semme de Socrate, interrompit Partridge...) Il en eut, dis-je, deux enfans, dont j'étois le plus jeune. Le plus cher desir de mon pere étoit de nous donner une bonne éducation; mais mon ainé, qui, malheureusement pour lui, étoit le bijou de ma mere, crut toujours devoir se dispenser de rien apprendre: desorte qu'après avoir passé sans fruits cinq ou six anaées à l'école, mon pere, averti par son maîr

## ou l'Enfant Trouvé. 29

tre de l'incapacité volontaire du disciple, se vit forcé de le retirer des mains de ce pauvre homme, qu'il plaisoit à ma mere d'ap-

peler le tyran de son fils.

Oh! que j'ai connu de ces meres-là! s'écria Partridge, & qu'elles m'ont fait enrager! De tels parens sont plus dignes d'être sustigés que leurs ensans mêmes. Jones reprocha un peu aigrement au pédagogue son intempérance de langue; & le solitaire continuaains:

Mon frere donc, à l'âge de quinze ans, après avoir borné toutes ses connoissances, à celle de sonfusil & de son chien, étoit parvenu au sublime degré de tuer aussi adroitement un lievre au gîte, qu'une corneille en: l'air: grand motif d'admiration pour les paysans de notre village, & de satisfaction pour

ma mere!

Le fort de mon frere me parut d'abord, bien plus gracieux que le mien: il étoit libre & j'étois fous la férule. Mais je changeai bientôt d'avis. Accoutumé de bonne heure au travail, le travail me devint aifé; il me devint même agréable au point que les jours de fête & de congé étoient pour moi des jours d'ennui. Ma mere, qui s'en apperçut, & qui avoit le délagrément d'entendre vanter mon application & mes progrès par tous les gentilshommes du canton, ne tarda pas à craindre que mon pere ne vînt peut-être à m'aimer trop. Elle prévint cet inconvéniente N vi

qui croisoit ses desseins par rapport à mon frere, en me rendant la maison paternelle à tel point odieuse, que je demandai à aller à Oxford, où je continuai mes études jusqu'au moment où l'accident le plus satal, en mettant sin à mes travaux littéraires, devint la source de tous les malheurs de ma vie.

Nous avions, dans notre collège, un jeune gentilhomme nommé SirGeorge Gresham, propriétaire d'un très-gros bien, & qui, par le testament de son pere, n'en pouvoit librement disposer qu'à l'âge de vingt cinq ans; mais qui, par la facilité de ses tuteurs, se trouvoit en état de faire une dépense extremement considérable pour un écolier.

A travers toutes les mauvaises inclinations que ce jeune homme avoit reçues de la nature, il en étoit une que je puis, sans rien exagérer, appeler diabolique. Son suprême plaisir étoit de ruiner tous les jeunes gens dont la fortune étoit insérieure à la sienne, en les entraînant insensiblement dans des dépenses auxquelles leurs facultés ne pouvoient long-tems subvenir. Plus sa victime avoit acquis quelque degré d'estime dans l'université, soit par les mœurs, soit par la science ou par l'attachement à l'étude, plus le traître étoit enchanté de triompher de sa ruine.

Ma mauvaise étoile voulut que je me trouvasse en liaison avec lui: ma petite réputation s'étoit trop étendue dans Oxford.

### ou l'Enfant Trouvé. 301

pour qu'il ne me crût pas un objet digne de fes attentions; auffi ne négligea-t-il aucune des avances capables de lui concilier mon amitié. Mon propre penchant concourut bientôt au fuccès de fes mauvais desseins; car, quoique j'aimasse passionnément l'étude, je commençois à envisager déjà d'autres plaisirs, que je présumois devoir être plus doux. J'étois vif, plein de feu, un peu sier, & mon cœur palpitoit toujours à la vue d'une femme.

Je ne sus pas plutôt des amis de Sir George, que je partagent ses plaisirs. Aussi vain sur cette nouvelle scene, que je l'étois sur l'autre, je me serois cru déshonoré d'y jouer les seconds rôles; & j'excellai si bien dans les premiers, que jamais débauché d'Oxford ne se sit un nom plus célèbre. Sir George même, aux yeux de l'université, ne passa bientôt plus que pour mon disciple; & ce ne sut qu'à force de protections & de promesses que j'évitai la honte d'être ensin chasse du collège.

Vous croiez assement, monsieur, que ce nouveau train de vie étoit incompatible avec de nouveaux progrès dans les sciences; & que plus je m'attachois au plaisir, moins je m'appliquois à l'étude. Mais ce n'étoit pas

tout.

Mes dépenses étoient parvenues au point d'excéder non seulement la rente qui m'étoit assignée, mais encore les différens supplémens que j'arrachois, pour ainsi dire, de mon pauvre pere, sous mille présextes supposés. Cependant mes demandes devinrent ensin si importunes, que ce pere commença à prêter l'oreille aux différens rapports qu'il recevoit de tous côtés de ma conduite, & que ma mere ne manquoit jamais d'empoisonner encore:

Au lieu d'argent, je ne reçus plus que des remontrances, & les refus de mon pereacheverent de hâter ma perte. Il fit bien cependant, car, pour peu qu'il en eût voulu croire un jeune fou qui prétendoit aller de pair avec Sir George Gresham, le bon homme

eût été bientôt fur la paille.

L'état horrible où je me trouvai alors, est au-dessus de toute expression. Je n'ouvris les yeux que pour me voir environné d'abymes, & pour chercher en vain quelque sentier qui

pût m'en garantir.

Tel étoit le grand art de Sir George? C'est ainsi qu'après avoir étoussé, en naissant, vingt de ses condisciples, le barbare insultoit encore à la chûte des petits phosphores (c'étoit son expression] qui avoient eu l'audace de vouloir briller à côté de lui.

Ma tête se trouva bientôt aussi dérangée que ma fortune. Je ne vis rien de criminel que je ne susse en état d'affronter pour me relever de ma chûte. Le projet d'attenter sur moi-même devint même l'objet le plus sérieux de mes réslexions; & je l'aurois sans

doute effectué, si une autre idée tragique, peut-être non moins criminelle, ne sût verue tout-à-coup m'en distraire... Ici le so-litaire hésita s'il devoit poursuivre; puis il s'écria tout-à-coup: Oui, je proteste, à la face du ciel, qu'après les pleurs & les regrets que m'a coûté ce crime, je n'ose me flatter de l'avoir encore expié....Jugez-en & par mes remords & par ma honte, en vous le racontant.

Jones, attendri, pria le solitaire de supprimer de son récit tout ce qui pourroit renouveller trop vivement ses peines. Partridge, au contraire, le pressa de tout dire, en protestant de sa discrétion; & le pédagogue alloit essuyer une nouvelle mercuriale de la part de son maître, lorsque le vieillard con-

tinua ainfi.

J'avois un camarade qui, quoique jeune, étoit aussi honnête & aussi rangé que je l'étois devenu peu. Il avoit poussé ses épargnes jusqu'au point d'avoir amassé quarante guinées, qu'il conservoit dans son secretaire. Je saiss l'instant de son sommeil pour en prendre la eles, que je remis dans sa poche, après m'être emparé de son petit trésor.

Les voleurs timides se perdent presque toujours par trop de précautions: c'est ce qui m'arriva. Si jeusse simplement brisé la serrure du secretaire, peut-être n'aurois-je pas été plus soupçonné qu'un autre. Mais, comme il étoit clair que le voleur s'étoit servide.

la clef du volé, on ne pouvoit jeter les yeux que sur celui qui partageoit sa chambre. Mon camarade étoit timide, moins sort & moins âgé que moi : il n'osa m'accuser en sace; mais, après avoir raconté le fait au vice-chancelier du collège, il ne lui sut pas difficile d'obtenir un decret contre celui de tous les écoliers dont les mœurs étoient les plus décriées.

Heureusement pour moi, je ne couchois point cette nuit au college. J'avois un rendez-vous à Witing, avec une jeune personne que j'aimois; & nous revenions ensemble le lendemain matin à Oxford, lorsque, instruit par un de mes amis de ce qu'on dissit sur mon compte, je pris le parti de n'y pas rentret.

Je proposai à ma compagne d'aller à Londres; & ce n'étoit pas son avis. Mais dès qu'elle eut vu mon argent, elle se montra

plus docile.

Vous jugez aisément, que, dans cette ville, & en si honne compagnie, je vis bientôt la fin de mes finances; & que ma situation ne tarda pas à devenir plus déplorable encore que ci-devant. Je vivois du moins à Oxford: tout me manquoit à Londres; & je n'envisageois point de ressources. Pour comble de malheurs, j'étois devenu passionnément amoureux de ma maîtresse, & ses besoins étoient égaux aux miens. Voir soussir une amante, être dans l'impuissance

# OU L'ENFANT TROUVE. 305

de la soulager, sentir en même tems que. c'est à son amant seul qu'elle a droit d'imputer ses peines, est peut-être la situation la plus horrible qu'il soit possible d'imaginer; & pour bien l'imaginer, il saut l'avoir sentie.

Ah! monfieur, interrompit Jones, je le crois; je le fens; je vous plains de toute mon ame. Pénétré de cette idée, Tom, après quelques tours de chambre, vint se rasseoir, demanda pardon à son hôte, & s'écria: Graces au ciel! j'ai du-moins su me garantir

de ce comble d'horreur.

Cette cruelle circonstance, continua le folitaire, aggrava tellement les ennuis de ma fituation présente, qu'elle me devint absolument insupportable. Je souffrois pourtant toutes les extrêmités de ma pro pre misere. avec bien moins de peine que je n'en reffentois lorsque l'impossibilité même me mettoit hors d'état de fatisfaire à la moindre fantaifie de mon amante. Eh! quelle amante encore! Tous mes amis avoient été les siens!... N'importe; mon aveuglement, ou plutôt ma fureur, allerent jusqu'au point de vouloir en faire ma femme; mais, à l'entendre, elle ne pouvoit se résondre à m'exposer jusqu'à ce point au vidicule dont je me couvrirois aux veux du monde. Ce fut fans doute aussi par un principe de compassion des peines que je prenois pour la faire subsister. qu'elle se détermina enfin à me soulager d'un fardeau si peinible, en se livrant à l'un de ses anciens amans d'Oxford, & sur les pourfuites duquel on vint un matin m'enlever, pour me jeter dans un cachot.

Je commençai alors à réfléchir sur les égaremens de ma vie, sur les forfaits dont je m'étois rendu coupable, sur les infortunes que je m'étois attirées par ma faute, & sur les chagrins cuisans que j'avois causés au plus digne des peres. Lorsqu'à toutes ces réflexions accablantes vint se joindre le souvenir de ma maîtresse & de sa perfidie, l'horreur que je me sentis pour moimême, me saisit au point de me saire envisager la vie comme un supplice.

Le tems des assisses [1] arrivé, je fus transféré à Oxford, où, pour recevoir ma condamnation, je n'avois besoin que d'un accusateur. Mais, contre toute attente, il ne s'en présenta point : ensorte que, les sessions finies, je me vis pleinement absous. Mon camarade, à ce que j'ai su depuis, avoit quitté Oxford; &, soit par indolence ou par quelqu'autre motif que j'ignorois, s'étoit peu embarrassé de cette

affaire.

. Ici, dit l'auteur anglois, le solitaire, encore une fois interrompu par Partridge, jugea à propos de reprendre haleine. Invitons le lecteur à en faire autant.

<sup>[1]</sup> Celui où les Commissaires s'assemblent pour auger les criminels.

#### CHAPITRE IX.

Suite de l'histoire de L'HOMME DE LA MONTAGNE.

J'Avois enfin recouvré ma liberté, reprit le vieillard; mais j'avois perdu ma réputation, ainsi que mon repos: car la différence est grande entre un homme absous faute de preuves, & celui qui se sent aussi innocent dans son cœur que dans l'opinion du public. Je me favois coupable: je croyois être tel à tous les yeux, & n'osois regarder personne en face.

En fortant de la ville, l'idée de retourner chez mon pere, & de me jetter à ses pieds pour en obtenir mon pardon, me passa par l'esprit. Mais comment soutenir ses regards è comment calmer une mere implacable, & m'exposer à vivre avec tant

témoins de mon infamie?

Je retournai donc à Londres, l'asyle le plus sûr de la douleur ainsi que de la honte, sur-tout pour quiconque n'occupa jamais un rang trop élevé. C'est là qu'un infortuné, à travers le tourbillon d'un monde occupé de tant d'intérêts divers, environné d'objets dont la succession rapide, laisse à peine le tems d'asseoir un regard, & d'arrêter une pensée; c'est là,

dis-je, où seul, s'il prétend l'être, un homme peut trouver tous les avantages de la solitude, sans en craindre l'ennui; qu'il peut être, à son gré, seul & en compagnie, faivre son goût, agir & vivre à sa maniere, sans être remarqué qu'autant que

ses intérêts ou sa fantaisse l'exigent.

Mais, comme aucun bien dans la nature n'est exemt des maux nécessairement attachés au bien même, disons aussi que certe extrême dissipation des grandes villes, en rendant ceux qui les habitent presque étrangers les uns aux autres, a de cruels inconvéniens pour certaines personnes; j'entends, pour celles qui se trouvent dans le besoin. Si vous n'avez pas à rougir vis-àvis de ceux avec qui vous vivez, n'en étant point conau, quels secouss en pouvez-vous légitimement attendre? Un homme isolé peut aussi aisément mourir de faim au milieu du marché de Leadenhalt, que dans les plus affreux deserts de l'Arabie.

C'est le cas où je me trouvois. Austi destitué d'amis que d'argent, très-assamé, très-ansérable à tous égards, je rodois un soir aux environs du Temple, torsque je m'entendis appeler familièrement par mon nom de baptème. C'étoit un ancien ami de collège, qui avoit quitté Oxford environ un an auparavant la disgrace que j'y avois essuyée. Ce jeune nomme, qui s'appeloit Watson, me combla de caresses, me té-

#### OU L'ENFANT TROUVÉ. 200 moigna tout le plaifir qu'il avoit de me revoir, & me proposa d'engret au premier cabaret, pour renouveller avec moi l'ancienne connoissance. Je voulus d'abord m'excuser; mais la vivacité de ses instances, & plus encore la faim qui me pressoit, l'emporterent sur mon orqueil; & je crus le mettre à couvert, en lai disant que des emplenes que je venois de faire, avoient absorbé mes finances. Mais M. Watson. après m'avoir reproché mon peu de confiance, me prit par le bras, & me fit entrer dans l'un des plus fameux cabarets de Londres, où, après m'être abondamment rasfasié, je me trouvai d'autant plus à mon aife avec fui, que je le croyois moins inftruit de ma fatale avanture d'Oxford. Mais quel coup de foudre pour moi, lorsque l'instant après il me complimenta, le verre à la main, fur mon vol des deux cent guinées, & sur le bomheur que j'avois eu de

Un coup de foudre m'eût paru moinsaccablant. Je ne fongeai pas niême à me défendre; je niai leulement que la fomme que l'on m'avoit accusé d'avoir prise, sût à beaucoup près si considérable.

me tirer de cette affaire!

J'en suis sâche, repondit Watson; & j'espere qu'une autre fois vous serez plus heureux. Vous pouvez pourtant, si vous voulez m'en crous, vous enrichir avec

moins de danger. Tenez, dit-il, en tirant des des de sa poche:

Voici les médecins des fortunes malades!

fiez-vous en à mes lumieres, & vous remplirez votre bourse sans craindre le voyage de Tyburn [1]. Dans la position cruelle où je me voyois réduit, j'étois homme à tout faire; je consentis à tout. M. Watson 'me pressa alors de l'accompagner dans un brelan voisin, pour essayer ma fortune. Il avoit sans doute oublié combien ma bourse étoit légere; je le lui rappelai, en le priant, au nom de l'amitié qu'il venoit de me jurer, de me prêter quelqu'argent, pour me mettre en état de jouer. Eh, fi donc! s'écria-t-il; de quel monde venez vous?.... Je vous montrerai bientôt quelqu'un qui fera vos fonds. J'apperçois que vous connoissez mal ce pays-ci.

On avoit apporté la carte, & mon homme se disposoit à sortir. Payez du moins ma part, lui dis-je: vous savez que je suis sans argent. Bon! me dit-il; qu'importe? demandez hardiment crédit.... o plutôt.... non, demeurez.... je vais descendre le premier. Tenez, voilà ma part sur la table: prenez-la, pour la donner,

<sup>[1]</sup> C'est la Grêve de Londres.

OU L'ENFANT TROUVÉ. 311' comme si c'étoit la vôtre, au cas que l'on vous arrête en passant. Je ne suis point embarrasse de ma sortie, & je vous attends

au coin de la rue.

Cet expédient ne me plaisoit guere, je le lui marquai, en le priant très-instamment de payer le tout, & de ne pas m'exposer à quelque avanie. Il me jura qu'il ne lui restoit pas un demi schelling dans sa bourse; & je me vis sorcé d'en passer par ce qu'il voulut.

Il descendit alors, & je l'entendis crier d'un ton serme à un garçon du cabaret, qu'il rencontra sur l'escalier, que la dépense étoit sur la table. Heureusement que ce garçon montoit plus haut, d'où l'on sonnoit três-sort: je sais ce moment pour déloger à mon tour, & je trouvai Monsieur Watson qui m'attendoit à l'endroit indiqué.

Nous arrivâmes au jeu, où je ne sus pas peu surpris de voir Watson, ainst que les autres joueurs, étaler sur la table une très-grosse somme en or. Chacun de ces messieurs arrangeoit & contemploit son propre tas comme un appât sait pour attirer bientôt celui de son voisin, qu'il regardoit déjà comme dessiné à grossir bien-

tôt le sien..

Tous les caprices de fortune dont je sus témoin, seroient trop longs à raconter. Des monts d'or en un instant réduits à rien. .& s'élevant au même instant à quatre pas de là, le riche tout-à-coup devenu pau-vre, & le pauvre enrichi, m'offrirent un tableau beaucoup plus propre à inspirer le mépris des richesses, & l'incertitude de leur durée, que tous les argumens des phi-

losophes.

Quant à moi, après avoir plus d'une fois vu centupler mon modique tréfor, j'eus la douleur de me le voir inhumainement enlevé par un seul coup de dé. M. Watson lui-même, après avoit longtems éprouvé les caprices de la fortune, déclara en se levant tout-à-coup, avec quelqu'émotion, qu'il avoit perdu cent guinées, & qu'il ne remoit plus. Il voulut ensuite me remener à notre cabaret : je le réfusai net, & même avec quelque dépit, après le tour qu'il m'avoit joué, avec ses poches pleines d'argent, & qu'à plus forte raison il me joueroit eneore après avoir (disoit-il) tout perdu. Misere! me répondit cet homme fingulier: je viens d'emprunter deux guinées à mon ami; en voilà une à ton fervice. Il me la mit en effet dans la main. & je n'eas garde de me faire presser davantage.

l'avois pourtant quelque répugnance à retourner dans la même maison d'où nous étions fortis si mal. Que je connoissois peu ·ce monde là! Le garçon, dès qu'il nous vit baroître nous accueillit le chapeau à

## la main, & parut à peine oser nous demander si nous n'avions pas oublié de payer, en sortant, la petite dépense de l'aprèsmidi. J'affectai quelque surprise de notre distraction; je tirai négligemment ma guinée de ma poche, & lui dis, en riant, de se payer.

M. Watson ordonna le souper le plus extravagant. Il s'étoit contenté, deux heures auparavant, du vin le plus commun: le Bourgogne le mieux choisi étoit à peine alors digne de lui.

Notre compagnie se trouva bientôt augmentée d'une partie des joueurs que nous venions de quitter, qui tous mangeoient très-peu, & ne buvoient pas davantage, mais qui servoient & faisoient boire abondamment de jeunes arrivés avec eux, & dont on croyoit devoir échausser la tête pour les piller d'autant plus aisément. C'est ce qui sut exécuté sans miséricorde. J'eus même le bonheur d'avoir part au butin, quoique je n'eusse pas encore l'honneur d'être initié dans les mysteres de cette honnête compagnie.

Je n'oublierai jamais un trait qui me frappa singuliérement ce soir-là. La table étois couverte d'or; mais ce même or diminua tellement par degrés, que vers Tome L. 314 TOM JONES,

quatre heures du matin à peiue y pouvoiton compter quatre guinées. Ce qui me surprit ençore plus, c'est que chacun, excepté moi, exagéroit très-douloureusement ses pertes.



#### CHAPITRE XII.

Suite de l'histoire de l'HOMME DE LA MONTAGNE.

IVION affocié me fit alors entrer dans un nouveau train de vie. Il m'initia dans la confrairie de tous les eferoes de la ville; & je m'attachai fi bien à leur plaire, que je fus bientôt instruit de la plupart de leurs secrets: j'entends, de ces tours ordinaires, de ces finesses d'usage pour dépouiller le vulgaire des dupes : car il en est d'un genre plus sublime, & réservés aux prosès de la société, à ceux enfin, qui, par la sagesse de leur conduite, ont mérité d'être à la tête de la profession. Ce degré d'honneur étoit au-defà de mes espérances : j'avois trop de penchant pour le vin; & le feu naturel de mes passions m'interdisoit les grands succès dans un art qui exige autant de sang-froid que l'étude de la philosophie la plus profonde.

M. Watson, avec qui je vivois dans la plus grande intimité, avoit à-peu-près les mêmes foiblesses: ensorte qu'au lieu de fonder solidement sa fortune comme la plupart de ses camarades, il étoit alternativement riche & gueux; & souvent dans

## 316 TOM JONES,

le cas, lorsqu'il jouoit au cabaret, de restituer en un quart-d'heure tout le butin qu'il avoit fait pendant huit jours sur les dupes de sa connoissance.

Notre société dura pourtant deux ans, pendant lesquels j'éprouvai toutes les vicissitudes de la fortune, aujourd'hui nageant dans l'abondance, le lendemain réduit aux expédiens les plus extrêmes, le matin vêtu comme un duc, le soir comme un cocher.

Un jour, en revenant du jeu, où j'avois été ruiné de fond en comble, le bruit d'une populace en rumeur & qui couroit en foule dans une petite rue voifine, me tira de ma rêverie. Je ne craignois pas les filous: curieux seulement des causes de cette ru-C'étoit un meur, je suivis le torrent. homme qui venoit, disoit-on, d'être attaqué, & blessé par des voleurs : il étoit couvert de sang, & paroissoit se soutenir à peine. Malgré tout mon dérèglement. l'humanité me retrouva sensible : l'état de ce malheureux me toucha; je courus lui offrir mes services. Il me pria, en me remerciant, de le conduire au cabaret le plus voisin, & d'y faire appeler un chirurgien. Je le pris dans mes bras : la taverne où nous tenions nos affises ordinaires se trouvoit la plus voisine; je l'y fis entrer. Le hasard y avoit amené un chirurgien que je priai de visiter ses plaies; & j'eus le plaisir de lui OU L'ENFANT TROUVÉ. 317 entendre assurer qu'elles n'étoient pas mortelles.

Le chirurgien, après avoir achevé le pansement avec autant de promtitude que d'adresse, demanda au blessé en quel quartier de Londres il demeuroit. Celui-ci répondit que n'y étant arrivé que le matin même, il avoit laissé son cheval à une auberge, dans Picadilly; qu'il n'avoit pas encore pris d'autre logement, & qu'il n'avoit presqu'aucunes connoissances dans la ville.

Cer honnête chirurgien, dont le nom ne me revient pas maintenant, quoiqu'il commence par une R (1), supérieur dans sa profession, ami des humains ses semblables, & toujours prêt à les secourir, offrit son carrosse au malade, pour le conduire à son hôtellesse, & lui dit en même tems à l'oreille, que s'il manquoit d'argent, il en avoit à son service.

L'inconnu n'étoit point alors affez a lui-même pour le remercier dignement de ses offres; ce bon vieillard m'avoit envisagé; jugez de ma surprise, en le voyant tout-à-coup renversé sur sa chaise, s'écrier d'une voix mourante, o mon fils!

Oil

<sup>(1)</sup> On fent ici la finesse avec laquelle l'Auteur anglois lone un chirurgien qui lui a probablement renda quelque service

## 318 TOM JONES,

Cet accident ne sut d'abord attribué qu'à l'extrême quantité de sang que l'étranger avoit perdu. Je sus le seul qui ne s'y trompa point. Malgré mes longues dissipations, la nature me retraça dans le moment des traits que je chérissois encore.... Je me précipitai sur l'inconnu: ses lèvres pales or livides, son front glacé par le froid de la mort, tout sut en un instant couvert or réchausse par mes vives carresses.

Je tire le rideau sur une scene que je voudrois en vain décrire. Je n'avois pas encore, ainsi que l'inconnu, totalement perdu connoissance: mais la surprise & l'effroi que causerent à la sois dans mon cœur une rencontre aussi frappante qu'imprévue, agirent tout-à-coup si puissanment sur moi, que j'ignore totalement ce que je devins à mon tour, jusqu'au moment, où, me sentant presse par les embrassements les plus tendres, je me trouvai dans les bras de mon pere.

Plus cette reconnoissance intéressoit l'afsemblee; et plus l'affluence des spectateurs génoit les acteurs principaux. Nous ne songeames qu'aux moyens de nous en débarrasser. Mon pere ne se sit plus prefser d'accepter la voiture du chirurgien : je

le suivis à son auberge.

Dès que nous fûmes seuls, il me reprocha tendrement l'oubli que j'avois suit de OU L'ENFANT TROUVÉ. 319

fui, ne me dit rien de mon crime d'Oxford, m'annonça la mort de ma mere, & me pressa de retourner avec lui dans la province. L'incertitude de votre sort, me dit-il, en soupirant, n'a fait que trop lossetems tout le supplice de ma vie : j'ignore même, hélas! si j'ai plus craint, que je

n'ai souhaité votre mort.

ï

Il m'apprit qu'un gentilhomme de notre voisinage avoit depuis peu ramené son fils de Londres: que v'étoit par lui qu'il avoit su le genre de vie que j'avois embrassé; &t que l'espoir seul de m'en retirer avoit été l'objet de son voyage. Il bénissoit ensin le ciel de l'accident fatal qui avoit menacé sa vie, puisqu'il avoit la consolation de la tenit de moi, & celle de retrouver dans son sils des sentimens d'humanité mille sois plus chers à son cœur, que tous les devoirs que j'eusse pu lui rendre, s'il eût mieux été contra de moi.

Je n'étois pas affez totalement perverti pour n'être pas sensible aux bontés d'un tel pere: moins je m'en sentois digne, plus mon cœur en étoit attendri. Je consentis à tout; & la joie de ma conversion, jointe aux soins assidus de l'habile homme qui avoit entrepris sa guérison, le mit en peu de jours en état de soutenir la fatigue du voyage.

Je n'avois pas quitté mon pere pendant sa maladie. Je fortis, la veille de notre

#### TOM JONES.

départ, pour aller prendre congé de mes amis, & fur-tout de M. Watson, qui s'épuisa en longs raisonnemens pour me détourner d'un devoir qu'il traitoit de pure foiblesse. J'eus même à essuyer les insipides railleries de tous ceux qu'il jugea à propos d'ameuter pour me dissuader, difoit-il, de tomber dans un ridicule aussi pitoyable. Mais je tins bon; j'abrégeai les adieux, je courus rejoindre mon pere, & je goûtai ensin le plaisir de revoir ma patrie.

A peine y avois-je passé quinze jours, que mon pere me sollicita de m'y sixer par un mariage avantageux, dont il étoit le maître. Mais un établissement de cette nature n'étoit pas compatible avec mes inclinations. Je n'avois déjà que trop connu l'amour; & peut-être avez-vous déjà passé, ainsuque moi, par toutes les extravagances de cette passion aussi tendre que violente..... Ici le vieux sollitaire s'arrêta un instant, en regardant sixement Tom Jones, dont la physionomie, en moins d'une minute, changea six sois du blanc au rouge. Sur quoi l'hermite, sans paroître y faire attention, continua ainsi son histoire.

Sûr d'une vie aussi douce qu'aisée, je me plongeai de nouveau dans l'étude. Mes livres favoris étoient ceux des anciens & des modernes qui traitent de la vraie philosophie, science aujourd'hui décriée par

O iv

# OU L'ENFANT TROUVÉ. 321

bien des gens, comme la chimere la plus vaine & la plus ridicule. Je regardois cependant les ouvrages d'Aristote & de Platon, & le reste des trésors que nous a laisses l'ancienne Grèce, comme ce que l'esprit humain a pu produire jusqu'à ce jour de plus parsait & de plus utile aux êtres pensans.

Ces auteurs, quoiqu'ils ne m'enseignassent aucun des moyens par lesquels les hommes puissent parvenir à la moindre opulence, ou acquérir la moindre autorité sur leurs semblables, m'apprenoient du moins à mépriser également l'une & l'autre

de ces acquifitions.

Leurs principes, bien sentis & bien réfléchis, élevent l'ame, lui donnent du ressort, l'endurcissent même contre les coups de la fortune. Ils nous instruisent non-seulement dans la science de la sagesse, mais ils confirment l'homme dans l'habitude du bien; ils lui répétent sans cesse que la probité seule doit être son guide, s'il prétend jamais parvenir en ce monde à quelqu'état heureux: en préparant ensin son ame à tous les maux de cette vie, ils la disposent à n'en être jamais accablée.

A cette étude j'en ajoutai une autre, vis-à-vis laquelle toute la philosophie des païens les plus éclairés peut tout au plus être regardée comme un beau rêve. C'est.

cette sagesse vraiment divine qu'on cherche vainement ailleuts que dans les livres saints... Oui, c'est là seulement où l'ame. en tous points fatisfaire, trouve les affurances d'un bonheur bien plus digne de la fixer, que celui dont le monde peut jamais flatter ses desirs : sélicité suprême, dont, sans le secours de la révélation. l'ame humaine la plus sublime n'eût jamais même entrevu l'idée! Rendons pourtant quelque justice à la philosophie: elle nous rend plus fages; mais la religion nous rend meilleurs: l'une éleve & fortifie l'ame; mais l'autre la dompte & l'adoucit. L'une nous concilie l'estime des hommes, l'autre nous rend dignes de plaire au Créateur: l'une enfin ne promet qu'une félicité passagere, l'autre l'assure pour jamais.... Je crains pourtant, interrompit le bon hermite, d'épuiser votre patience, en m'étendant fi fort fur une matiere....

Oh! point du tout, s'écria Partridge: Dieu nous garde d'être ennuyés de si bon-

nes choses.

J'avois passé, continua le vieillard, environ quatre années d'une saçon si agréable & si consolante pour moi, lorsque je perdis le meilleur & le plus aimé des peres. Ma douleur sut inexprimable. J'abandonnai mes livres, & me livrai pendant un mois entier à mes regrets & à mon dédespoir. Le tems, seul médecin des ames,

# OU-L'ENFANT TROUVE. \$25

m'apporta pourtant enfin quelque consolation... Oh! sans doute, interrompit Pattridge: rempus edax rerum... Mes études; que je repris, continua l'hermite, achieverent de me guérir: car la philosophie, encore un coup, & la religion, peuvent être regardées comme les exercices de l'ame; & lui sont aussi falutaires dans ses afflictions; que les exercices matériels le sont au corps dans ses maladies.

Ma situation n'étoit pourtant plus la même depuis la mort de mon pere: je m'en apperçus chaque jour. Mon frere aîné, qui étoit devenu le maître de la maisse, qui étoit d'un caractere tout différent; nous ne pûmes vivre long-tems ensemble. Mon extrême mélancolie, jointe à la vie sédentaire que j'avois menée, avoient altrée mon tempérament: les médecins m'ordonnerent les eaux de Bath; & je saisse éetre occasion pour me séparer d'un frere, dont toutes les inclinations étoient diamétralement opposées aux miennes.

Le lendemain de mon arrivée, étant allé me promener le long de la riviere, je trouvai le soleil si brûlant, quoique dans l'arriere-saison, que je jugeai à propos de m'asseoir à l'abri de quelques saules qui bordoient le rivage. Je n'y sus pas un quart-d'heure, sans entendre quelqu'un au-dessus de moi qui soupiroit & se plaignoit amérement. J'allois me lever, lorsqu'un bruit semblable à celui

## 324 TOM JONES,

d'un corps qui tombe dans l'eau, vint frapper mon oreille. Je criai, j'appelai du secours : un pecheur accourut, & m'aida à retirer de la riviere un homme, à qui il restoit à peine quelques signes de vie. On le porta dans une maison voisine, où je le laissai entre les mains d'un apothicaire, qui demeuroit à quatre pas de là, avec ordre de lui donner tous les secours nécessaires, & de le mettre au lit.

J'allai le voir le lendemain de grand matin. Mais quelle fut ma surprise en le reconnoissant pour mon ancien ami Watson!... Bon! s'écria Partridge: cet homme étoit donc venu à Bath expressément pour se noyer?

C'est ce que vous allez savoir, reprit en

fouriant le bon vieillard....

Mais s'il n'est point las de parler, l'auteur est las d'écrire: reposons-nous un instant, en attendant que le bon-homme achève, ainsi que vous allez l'entendre.



#### CHAPITRE XIII.

Suite & conclusion de l'histoire de L'HOMME.

DE LA MONTAGNE.

MONSIEUR Watson m'apprit en peu de mots, & sans aucuns détours, qu'après: avoir essuyé dissérons revers de sortune, il s'étoit trouvé si dépourvu de toute espece de ressources, qu'il avoit eu recours à celle de terminer sa vie & ses malheurs.

Je tâchai de combattre de mon mieux le principe infernal du paganisme qui autorise, en quelque façon, le suicide: je rassemblai enfin tout ce que je crus capable d'intimider un païen même, en lui démontrant son erreur. Mais je parlois en vain. Watson, après m'avoir regardé quelque tems d'un œil tranquillement sinistre, ouvrit enfin la bouche pour me dire que j'étois bien changé depuis notre séparation; que nul de nos évêques ne prêchoit avec plus d'onction que moi; mais que, si quelqu'un n'avoit pas cent guinées à lui prêter dans la journée, il savoit bien ce qui lui restoit à faire.

Oui, je suis bien changé, lui dis-je; j'ai connu mes égaremens, j'ai su m'en repentir: il ne tiendra qu'à vous de m'imiter. Si j'étois inême convaincu que la somme

# TOM JONES.

ataquelle vous attachez le prix de votre vie, pût en effet rétablir vos affaires, & ne dût pas être hasardée sur une carte ou sur un coup de dé, je serois peut-être homme

à vous l'offrir.

M. Watson, que le commencement de mon discours avoit presque assoupi, réveillé par ces derniers mois, fe leva tout-à-coup. me ferra dans fes bras; m'appela mille fois fon pere, & tenta de me convaincre qu'il avoit acquis trop d'expérience pour être encore attaché au jeu, après en avoir été si cruellement maltraité. Non, non, s'écria-t-il, que l'on me mette seulement en état de reparositre décemment dans le monde, & d'y choisir une profession honnête: si la fortune me séduir. & me trahit encore, je le lui pardonne.

· Je confirmai M. Watson dans des dispostrions si louables, & dont la sincérité m'étoit pourtant encore un peu suspecte. Il me les confirma par mille fermens; & je lui donnai un biffet de conquante livres sterling, avec promesse de lui apporter le reste en

argent le l'éndemain dans la matinée.

Mais en entrant dès l'après dinée même, sans être annoncé, dans sa chambre, concevez mon étonnement, lorsque je le trouvail jouant aux cartes for son lit, & livrant mon billet de cinquante guinées pour vingteine à fon antagonisto!....

Wallon étoil confendument l'ai voule

fare une derniere épocure, me dit-il, & je suis ehsin convaincu que mon guignon ne pour le démentir, je renonce au jeu pour jamais. J'ai réfiéchi sus vos bontés, & je vous reitere mes promeffes: vous pouven désormais, mon cher ami, compter sur leur stabilité:

Jugez combiem j'avois lieu d'y compter !
je complettairpourtant la fomme que j'avois promifer, so reçus d'autant plus malgré moi fon-billet, qu'il fembloit m'ôter le
mérire de l'avoir obligé aussi gratuitement

que le pensois le faire.

Notre conversation suralors interrompue par l'arrivée de l'apoticaire, qui, sans s'informer de l'énat du malader, n'est s'informer de l'énat du malader, n'est s'informer de l'énat du malader, n'est s'informer de l'étre informés pande, très intéressant d'être informés l'ouest d'Angleterre avec une aomée hollandoise; une autre floste somidable croifoir à la hauteur de Norfolky selcherchoit à y tenter meidescente pour savocier l'entreprise du duc par une puissante dimersion.

Iles événemens de cette nature font ordinairement taire les intérêts particuliers. J'étois attaché à la religion & au gouvernement de mon pays: le roi sembloit menacer l'une & l'autre. Convaincu que Monmouth, qui venoit, dispit-on, les désendre, seroit hientôt suivi de tous les zélés anglicans, je me déterminai à le joindre. Watfan, par différens monts peu nécessaires à détailler, prit la même résolution; nous nous pourvûmes de tout ce que la guerre exige, & allames offrir nos services au duc, à Bridgewater.

Le malheureux succès de cette entreprise yous est sans doute aussi connu qu'à moi.

- l'echappai avec M. Watson de la déroute de Sedgemore, où j'avois été légérement blessé. Après avoit erré long-tems dans le comté d'Exeter, nous trouvâmes enfin, dans un endroit peu habité, une vieille semqui nous retira dans sa cabane, & pansa ma blessure.

M. Wation me quitta le lendemain, fous prétentes d'allers chercher quelques provifions à Cullumpton; & j'attendois fon retour avec toute l'impatience & l'inquiétude de l'amitié, lorsque je me vis enveloppé & saisil par un détachement de cavalerie du parti du roi Jacques.

En déplorant mon fort, je déplorois celui de mon ami, qui, suivant mes craintes, ne pouvoit manquer d'être bientôt arrêté par le même détachement. Les cavaliers ennemis, au nombre de six, m'avoient déjà lié, & me traînoient hors de la cabane, pour me conduire dans une prison de Taunton. Mais quel coup de foudre pour moi, lorsqu'en mettant le pied hors de la porte, j'apperçus Watson au milieu des soldats qui

# OU L'ENFANT TROUVÉ. 329

gardoient les dehors de la maison! Le perfide m'avoit trahi & vendu aux royalistes, dans l'espoir d'obtenir sa grace... Pardonnez à l'horreur que cet affreux souvenir jette

encore dans mon ame...

Cependant la fortune, par un de ces caprices qui n'étonnent jamais que le vulgaire, ou ceux qui les éprouvent, eut quelque pitié de mon fort. En entrant dans un chemin creux, aux environs de Willingthon, meş gardes informés qu'un parti de cinquante révoltés étoit à leur suite, & alloit tomber sur eux; il n'en fallut pas davantage pour leur infpirer une alarme si chaude, qu'ils se disperferent en un moment . & me laisserent libre. Après quelques jours de marche, pendant lesquels les champs seuls me fournirent le même lit & les mêmes secours que la nature offre aux fauvages nos semblables, le hasard me conduisit sur cette montagne, où la solitude & l'éloignement apparent de tout commerce avec les hommes, fixerent enfin ma demeure, jusqu'au moment où la nouvelle de la grande révolution arrivée en Angleterre, a mis fin à mes craintes, & m'a permis de retourner, pour la derniere fois, dans ma patrie. J'y ai réglé à l'amiable mes intérêts avec mon frere; je lui ai cédé tous mes biens, à la charge d'une pension viagere, qu'il me paie e xactement, & qui suffit pour subvenir à mes besoins. Tels sont les princi-

paux événemens de mon histoire, dont le

330 TOM JONES,

reste probablement seroit sans intérêt pour vons.

Se peut-il, îni dit Jones, après l'avoir remercié, que vous ayez pu perfister si longtems sans ennui dans un pareil genre de vie?

J'ai beaucoup voyagé, repondit le solitaire; mais ces détails particuliers seroient trop longs; le jour commence à luire; vous devez être satigué; votre ami dort prosondément; essayez d'en saire de même, & croyez-vous en silreté. A mon égard, comme je vous l'ai sit, quoique sonmis aux besoins de la nature, je ne les satisfais que lorsque je m'en sens presse. Le jour naissant me paroît beau; je vais jouir, du haut de ces montagnes, d'un spectacle très-agréable & toujours nouveau pour mes yeux:

Tom, qui n'avoit nul beloin de dormir, priz fon hôte de permettre qu'il l'accompagnat dans les courses. Ils sortirent ensemble, Et laissernt le bon Partridge dans les bras du

fommeil.

Fin du Tome premier.

# T. A. B. L. E

# DES CHAPITRES,

- Du Tome Premier.

#### LIVRE PREMIER

Contenant à peu-près ce qu'il faut, quant à présent, pour mettre le lecteur au sait de la naissance du héros de l'histoire.

CHAPITRE I. Caractère de M. Alworthy & de miss Brigite Alworthy sa sœur.

CHAP. II. Estange evenement pour M. Alworthy. Caraffere de Debora Wilkins. 4

CHAP. III. Destription abrégée. Complai-Sance de miss Brigite Alworthy. 8

CHAP. IV. Découversés de Debora. Combien il est dangereux pour les jeunes silles de vouloir dévenir trop savantes.

CHAP. V. Manieres graves, où le lesteur na frouvera guere le mot pour rire, sti ce n'est peut-être aux dépends de l'auteur, 16

n'est peut-être aux dépends de l'auteur. 16 CHAP. VI. Moins instructif, & moins ennuyeux peut-être que le précédent. 20

CHAP. VII. Sujet de surprise pour le lec-

CHAP. VIII. L'hospitalité de M. Alwor-

| 3.33        | <u>.</u>     | • •           | T             | A                                             | B            | L.           | E.         |          | - 7                           | ,  |
|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------------------------|----|
|             |              |               |               |                                               |              |              |            | eux<br>: | freres                        | ٦. |
| CH          | IAP.         | rédec.<br>IX. | Am            | ours                                          | rai          | (onn         | able.      | ř.       | 2.                            | •  |
| CH<br>CH    | IAP.<br>IAP. | X.<br>XI.     | Mat.<br>Con   | ieres<br>clus                                 | pre<br>îon   | du p         | i.<br>Temi | er li    | vre. 3                        | ٠. |
|             |              |               | <del></del>   |                                               |              |              |            |          |                               | -  |
| -           | Ţ            | Įν            | R, I          | Ξ.                                            | Ş J          | E C          | _Q         | I N      | <b>).</b> .                   |    |
| ; j         | dant<br>nari | les t         | leux<br>lu ca | pre<br>pita                                   | mie<br>ino   | res<br>Blifi | anné       | es a     | s pen-<br>près le<br>ifs Bri- | t  |
| ., 4        | les b        | âtara         | ls. G         | ite[]<br>ran                                  | e du<br>des  | cap<br>déco  | itai       | re a     | u sujei<br>de De              | ?  |
| ru          | ora.         | Wilk<br>II. S | ins.          | ٠,,                                           |              | 23.          |            | ٠, ٠.    | 37                            |    |
| Čн          | AP.          | Ш.            | Char          | uu<br>ven                                     | prec<br>ient | de l         | ceme.      |          | 44<br>48                      |    |
| CH          | AP.          | IV.           | Rece          | tte i                                         | nfai         | Dibl         | e po       | ur re    | gagner                        | •  |
| . 1         | affe         | ction         | d'ur          | re é                                          | pouj         | e 3.         | men        | e'de     | ins les                       | î  |
| ξ, <b>c</b> | as l         | es pl         | us de         | [esp                                          | erės         |              | , "        | •        | 50                            |    |
| î           | : . 2        | i             |               | <u>.                                     </u> |              |              | ~:         |          |                               | 1  |

### LIVRE TROISIEME.

Contenant ce qui s'est passe de remarquable chez M. Alworthy dans le cours de deux années, c'est-à-dire, depuis que Tom Jones eut arteint l'âge de quatorze ans jusqu'à seize.

CHAP. I. Peu de choses, mais nécessaires.

| DES CHAPITRES. 33                                                                | *       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CHAP. II. Caradere de M. Square le ph                                            | i-      |
| losophe, & de M. Tuakum le puritair                                              | z.<br>~ |
| CHAP. III. Apologie necessaire pour l'au                                         | l-      |
| teur. Incident trivial, qui peut-être en                                         |         |
| aussi besoin. 6<br>CHAP. IV. Opinions diverses. 6                                | 2       |
| CHAP. V. Cela est encore mieux fonde. 7                                          | ď       |
| CHAP. VI. Où l'auteur paroît sur la scen                                         |         |
| CHAP. VII. Evénèment peu important, qu                                           | zi.     |
| fait pourtant mieux augurer de Tor                                               | æ       |
| Jones. 7<br>CHAP. VIII. Un malheur n'arrive jamas                                | 5<br>is |
| feut.                                                                            | æ       |
| CHAP. IX. Dans lequel messieurs Blisil & Jones paroissent dans un jour opposé. 8 | ٠       |
| Jones parotyent dans un jour opposet                                             | J       |
|                                                                                  | _       |

# LIVRE QUATRIEME.

Contenant l'espace d'une année.

| CHAP. I. Portrait abrégé de Sopli       | ie Wel-   |
|-----------------------------------------|-----------|
| tern. Enfantillage, qu'il étoit n       | écessaire |
| de rappeler à cause de ses suites       | impor-    |
| tantes.                                 | 83        |
| CHAP. II. Matiere accommodée à          | tous les  |
| goûts.                                  | 89-       |
| CHAP. III. Motifs de l'insensibilité de | de Jones  |
| pour Sophie.                            | 97        |

| 334    | T 12        | A B:1     | Ly <b>B</b> , 4          |                   |
|--------|-------------|-----------|--------------------------|-------------------|
|        |             |           | de ce livroi             |                   |
| CHAP.  | V. Comb     | tt.       |                          | 10.               |
| CHAP.  | VI. Now     | velles ra | contées par              | le mi             |
| nistre | Supple.     | Effets q  | u'elles prod             | uisent<br>108     |
| CHAP.  | VII. C'est  | fort bien | i fait! dira             |                   |
| Curr   | VIII Di.    | a da aba  | Can En min               | . III             |
| res, t | viis. Piu   | ant de la | ses, & plu<br>même sourc | s tan-<br>ce. 116 |
| CHAP.  | IX. A. q    | uielque e | chose malhe              | eur es            |
| bon.   |             | ÷ ,,,     |                          | 1119              |
| CHAP.  | X. Suite a  | tu précéd | ent. Conver              | Jation            |
| ae So  | phie avec j | a femme   | de chambre.              | , 123             |

# LIVRE CINQUIEME

Contenant l'espace d'un peu plus de six mois.

| CHAP. I. Visites faites à Jones. I  | Pâture |
|-------------------------------------|--------|
| pour seux qui ont un cœur.          | 130    |
| CHAP. II. Second service pour les   | mêmes  |
| gens.                               | 134    |
| CHAP. III. Grand incident.          | 140    |
| CHAP. IV. Premieres approches.      | 145    |
| CHAP. V. Maladie de M. Alworthy     | . 150  |
| CHAP. VI. Fête interrompue.         | . 154  |
| CHAP. VII. Que de maux le vin cause | 1157   |

# LIVRE SIXIEME.

Contenant l'espace d'environ trois semaines.

| CHAP. I. Caractère de madame W       | estern: |
|--------------------------------------|---------|
| Finesse de son discernement.         | 163:    |
| CHAP. II. Matieres curieuses,        | 168     |
| CHAP. III. Plus intéressant encore.  | 174     |
| CHAP. IV. Scene touchante.           | 179     |
| CHAP. V. Visite de M. Western à M    |         |
| worthy. Effets qu'elle produit.      | 184.    |
| CHAP. VI. Bon pour ceux qui ont un   |         |
|                                      | 189)    |
| CHAP. VII. Lettres tendres.          | 192     |
| CHAP. VIII. Conduite de Sophie, q    |         |
| Sera approuvée que par celles de son |         |
| capables de penser comme elle.       | 199     |

# LIVRE SEPTIEME.

Contenant l'espace de trois jours.

| CHAP. I. Monologue de Tom Jones.      | 204   |
|---------------------------------------|-------|
| CHAP. IL. Querelles de familles.      | 207   |
| CHAP. III. Etrange résolution de So   | phie. |
| Stratagême de Mademoiselle Honora.    | 213   |
| CHAP. IV. Altercations.               | 217   |
| CHAP. V. Matieres diverses, peut-être | assez |
| naturelles, mais peu nobles.          | 221   |

| 336 T A B L E &c.                                                |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| CHAP. VI. Réveil de Jones.                                       | 227      |
|                                                                  |          |
| CHAP. VII. Apprentissage Militaire. CGAP. VIII. Grande avanture. |          |
|                                                                  | 23.      |
| CH. IX. Conclusion.                                              | 24       |
| LIVRE HUITIEM                                                    | E.       |
| CHAP. I. Visite de l'hôtesse à Jones.                            | 248      |
| CHAP. II. Eclaircissemens.                                       | 255      |
| CHAP. III. Arrivée d'un barbier, co                              | onfrere  |
| de celui de Bagdad, & de celui d                                 | le dom   |
| Quichotte même.                                                  | 259      |
| CHAP. IV. Conversation de Jones                                  | & du     |
| barbier.                                                         | 269      |
| CHAP. V. Nouveaux talens du petit                                | Ben-     |
| jamin.                                                           | 270      |
| CHAP. VI. Autres raisons qui ju                                  | stifient |
| mieux la conduite de Partridge, que                              | e celles |
| du chapitre précédent.                                           | 276      |
| CHAP. VII. Où le traducteur françoi                              | s parle  |
| feul.                                                            | 273      |
| CHAP, VIII. Dialogue de Jones & de                               | Par-     |
| tridge.                                                          | 284      |
| CHAP. IX. Etrange avanture.                                      | 286      |
| CHAP. X. Histoire de l'homme de la                               | mon-     |
| tagne.                                                           | 308      |
| CHAP. XI. Suite de l'histoire de l'ho                            | mme      |
| de la montagne.                                                  | 207      |
| CHAP. XII. Suite de la même histoire.                            | 315      |
| CHAP. XIII. Conclusion de l'histoi                               | re de    |
| l'homme de la montagne.                                          | 325      |

Fin du Tome Premier.

ind.

.

•

.

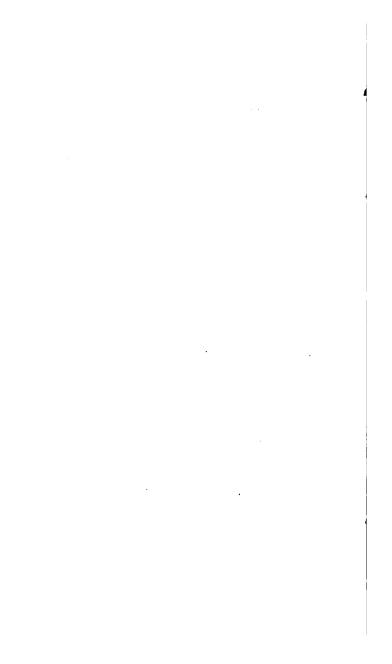

P. 1 • . • į

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY DEFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|           | - |   | - |   |
|-----------|---|---|---|---|
|           |   |   | - |   |
|           |   |   | 1 |   |
|           | - |   |   |   |
|           |   |   | - | - |
|           |   |   |   |   |
|           | - |   |   |   |
|           |   |   | + |   |
|           |   |   |   | _ |
| _         |   |   |   |   |
|           | _ | _ | - |   |
|           |   |   |   | - |
|           |   |   |   |   |
|           |   |   |   |   |
|           |   |   |   |   |
| _         |   |   |   |   |
|           |   |   |   |   |
|           |   |   |   |   |
|           |   |   |   |   |
|           |   |   | - |   |
|           |   |   |   |   |
| 10100 001 |   |   | 1 |   |

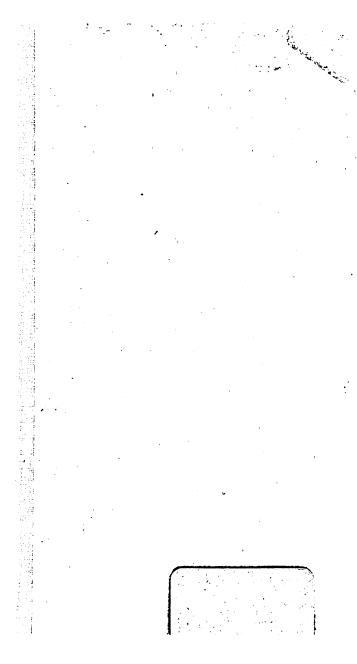

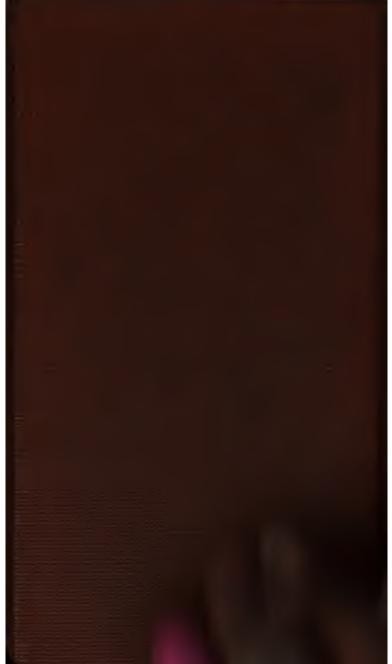